

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

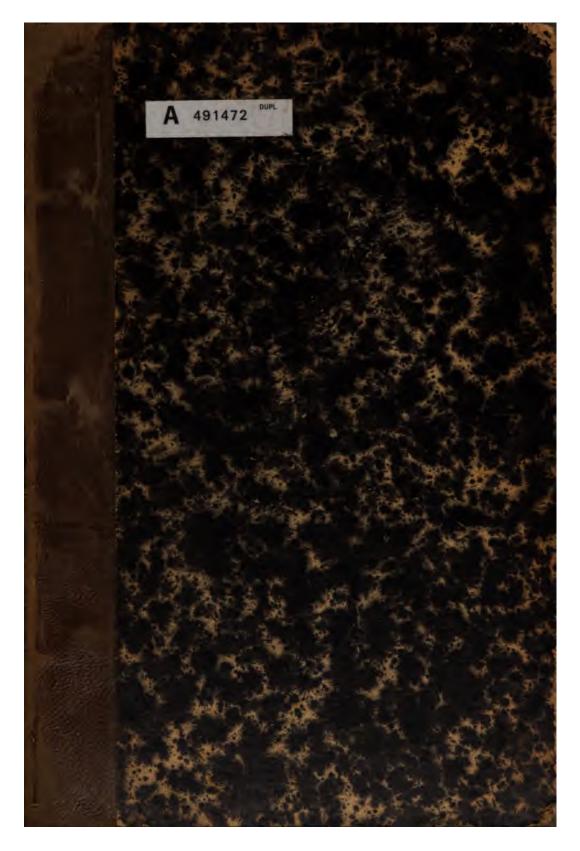

www.



AS 162 B554

•

ŧ ٤,

# ACADÉMIE

DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

DE BESANÇON

. . • •

# **ACADÉMIE**

DES

# SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

DE BESANÇON

Procès verbaux + memoires.

ANNÉE 1879



BESANÇON

1MPRIMERIE DODIVERS ET Cie, GRANDE-RUE, 87

1880

. • . . .

# ACADÉMIE

DES

# SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

DE BESANÇON

Procès-verbaux + memoires.

ANNÉE 1879



 $\label{eq:BESANCON} \textbf{BESANCON}$  imprimerie dodivers et cie, grande-rue, 87

1880



Bates Nijhoff 7-9-26 13492

# **ACADÉMIE**

DES

## SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

DB BBSANCON

ANNÉE 1879.

#### PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES.

Séance du jeudi 9 janvier 1879.

Etaient présents: MM. Ch. de Vaulchier, Castan, Dugat, Gauthier, Lebon, de Piépape, Pingaud, Sanderet de Valonne, le chanoine Suchet, Terrier de Loray.

M. Vuilleret, secrétaire perpétuel, retenu par un deuil, s'est fait excuser.

M. le président donne lecture d'un morceau destiné à la prochaine séance publique et ayant pour titre : L'amour dans la tragédie, — Corneille et Racine, Victor Hugo.

L'ordre du jour appelle la nomination de la commission des finances pour vérifier le compte de 1878 et préparer le budget de 1879. Sont élus pour en faire partie, MM. Paul Laurens, Druhen et de Sainte-Agathe.

Sur la proposition de M. le secrétaire adjoint, les sujets des concours d'éloquence et d'économie politique proposés sans résultat en 1878 sont maintenus pour 1880.

Le Président, Ch. de Vaulchier. Le Secrétaire adjoint, J. Gauthier.

#### Séance du jeudi 23 janvier 1879.

Etalent présents: MM. le comte Ch. De Vaulchier, président, Castan, Clerc, Gauthier, Labrune, Lebon, le marquis Terrier de Loray, Mieusset, de Piépape, Pingaud, Saint-Ginest, Sire, Sandert de Valonne et Vuilleret.

Après le dépouillement de la correspondance, la Compagnie, sur la proposition de M. le président, fixe au chiffre de 20 fr. la cotisation annuelle, et sur la demande de M. le trésorier remet à la commission des finances le soin d'examiner la question suivante.: Faut-il continuer à demander le paiement de cette cotisation aux hauts fonctionnaires qui deviennent, à raison de leurs emplois, directeurs ou membres nés de l'Academie?

M. Pingaud donne lecture d'un morceau intitulé Un avocat dijonnais à Besançon de 1746 à 1742; M. Saint-Loup communique ensuite son discours de réception, Notice sur Augustin Cournot.

Le programme et l'ordre des lectures de la prochaine séance publique, fixée au mercredi 29 janvier, à deux heures et demie de l'après-midi, est arrêté ainsi qu'il suit :

10 L'amour dans la tragédie : Corneille et Racine, Victor Hugo, par M. le comte Ch. de Vaulchier, président annuel;

- 2º Notice sur Augustin Cournot, discours de réception, par M. Saint-Loup;
  - 3º Réponse de M. le président;
  - 40 Remerciements à l'Académie, pièce de vers par M. Mieusset:
  - 50 Réponse de M. le président;
- 60 Le patriotisme franc-comtois, discours de réception par M. de Piépape;
  - 7. Réponse de M. le président;
- 8º Un Dijonnais à Besançon de 1746 à 1748, par M. Pingaud, vice-président.

Le service funèbre annuel pour les académiciens décédés aura lieu, à la cathédrale de Saint-Jean, le jeudi 30 janvier, à huit heures et demie du matin.

La séance est levée,

Le Président, Ch. de Vaulchier. Le Secrétaire perpétuel, Just Vuilleret.

#### Séance publique du mercredi 29 janvier 1879.

Btaient présents: MM. Pingaud, vice-président, l'abbé Bergier, Blang, L. Bretillot, Ed. Clerg, le vicomte Chiflet, Druhen, Dugat, Gauthier, Huart, de Jankowitz, Labrune, le marquis Terrier de Loray, Mieusset, de Piépape, Saint-Loup, Sanderet de Valonne, Tivier, Tripard, Vernis et Vuilleret.

En l'absence de M. le président retenu par un deuil de famille, M. Pingaud, vice-président, ouvre la séance au milieu d'une très nombreuse assemblée.

M. Tivier donne lecture du discours de M. de Vaulchier.

M. Pingaud lit ses réponses à chacun des récipiendaires.

Les lectures sont faites d'après le programme arrêté le 2 janvier. La séance est levée à quatre heures et demie.

> Le Vice-président, L. Pingaud

Le Secrétaire perpétuel, Just Vuilleret.

#### Séance du jeudi 27 février 1879.

Etaient présents: MM. le comte de Vaulchier, président, Castan, Ducat, Druhen, Gauthier, Labrune, Lebon, le marquis Terrier de Loray, Pingaud, de Piépape, le chanoine Suchet, Tivier et Vuilleret.

Les procès-verbaux des séances des 23 et 29 janvier sont lus et adoptés.

M. le président adresse des remerciements à M. de Piépape pour l'hommage qu'il a bien voulu faire à la Compagnie d'un charmant recueil de poésies qu'il vient de publier sous ce titre : Les Reflets (1).

Au nom de la commission des finances, M. le secrétaire présente un rapport sur la gestion financière de 1878 et le projet de budget pour 1879.

Il en résulte qu'en 1878 les recettes se sont élevées à. 8.450 f. 70 et les dépenses à. 2.540 20

d'où un excédant disponible de. 5.910 f. 50

<sup>(1) 1</sup> Vol. in-12, Besançon, Marion, 1879.

#### Le projet de budget pour 1879 prévoit :

| Recettes              |  |   |  |  |   |  | 9.735 f. | 50        |
|-----------------------|--|---|--|--|---|--|----------|-----------|
| Dépenses              |  | • |  |  | , |  | 4.560    | <b>))</b> |
| Excédant de recettes. |  |   |  |  |   |  | 5.175 f. | 50        |

L'Académie approuvant à l'unanimité les comptes présentés et adoptant les chiffres du budget de 1879, vote des remerciements à son trésorier, M. Sire, pour les soins et l'exactitude avec lequel il assure cette partie du service.

Sur les propositions de la commission des finances, l'Académie décide à la majorité des voix que la cotisation annuelle exigible des neuf académiciens résidants ne sera plus réclamée aux directeurs ou membres nés, non plus qu'aux honoraires résidant à Besançon.

A propos de cette décision, un membre fait observer qu'il serait bon d'imprimer et de distribuer à la Compagnie le nouveau règlement édicté en 1876. M. le secrétaire perpétuel répond que ce nouveau règlement, contenant plusieurs décisions en désaccord avec les statuts organiques de l'Académie, n'a pu être soumis à l'approbation ministérielle, et qu'il serait préférable de le réviser avant d'en ordonner la publication.

Après délibération, l'Académie décide que cette question de révision du nouveau règlement sera renvoyée à la commission de publication.

M. le président donne lecture de la notice nécrologique suivante sur M. Reynaud-Ducreux que la Compagnie a eu le regret de perdre récemment.

#### Notice sur M. Auguste Reynaud-Ducreux.

J'obéis à vos vœux en présentant à la Compagnie une courte notice sur la vie d'Auguste Reynaud-Ducreux, notre regretté confrère. Celui que nous venons de perdre et qui nous honorait par ses talents et ses vertus naquit à Besançon, le 25 mars 1800, d'une famille honorable, originaire de nos montagnes du Doubs. Après de brillantes études faites au Lycée de Besançon, il se présenta à l'Ecole polytechnique en 1819, et fut reçu le vingt-troisième. Entré à l'Ecole d'application de Metz en 1821, puis au 6° régiment d'artillerie avec l'épaulette d'officier, il fut aimé et estime partout, pour ses singulières aptitudes, sa régularité, son travail et l'aménité de son caractère. Ceux qui ont passé par ces écoles savent

qu'elles ont toujours été et sont encore un modèle de fraternité bienveillante, un sanctuaire d'égalité pratique devant la science et devant le travail. Tout cela n'a qu'un nom qui veut tout dire ; cela s'appelle la camaraderie. Reynaud-Ducreux fut le type du bon camarade.

En 1823, il fit cette glorieuse guerre d'Espagne qui rendit à nos armes leur rang en Europe, et apprit aux étrangers qu'il fallait encore compter avec la France.

Quelques années plus tard, en 1830, lors des journées de Juillet, il eut le bonheur de sauver, au péril de sa vie, celle de son colonel, menacée par ses soldats en révolte. Entouré de quelques hommes dévoués, il défendit pendant plus d'une heure, au milieu de mille dangers, la vie de son chef et l'honneur du régiment. Cet acte de courage, plus rare peut-être et plus méritoire que les luttes brillantes d'un champ de bataille, attira sur lui l'attention de ses chefs. Il fut proposé pour la croix de la Légion d'honneur; mais cette récompense devait se faire attendre. Ce fut seulement après plusieurs années qu'un général inspecteur, celui-là même qui avait fait l'enquête sur la glorieuse conduite de Reynaud-Ducreux en 1830, vint à Besancon, s'étonna de l'oubli dans lequel on l'avait laissé, et réclama énergiquement pour lui cette croix si bien méritée. Cet honnête homme, ce noble cœur, aussi modeste qu'il avait été bon, s'était oublié lui-même et avait laissé à d'autres le soin d'obtenir pour lui une récompense trop longtemps attendue.

Nommé capitaine en 1831, Reynaud-Ducreux fut attaché en 1833 à la Direction d'artillerie de Besançon. Une brillante carrière s'ouvrait devant lui; estimé de ses chefs, amoureux de son métier, l'esprit ouvert, le cœur haut placé, jeune encore, il était sur la route qui mène, je ne dis pas à la fortune, mais certainement aux honneurs. Mais il avait la religion de la famille; et puis il était à cet âge heureux des grandes espérances et des grands sacrifices où celui qui peut tout se promettre sait aussi renoncer à tout. L'homme dévoué qui avait sauvé son colonel se rappela, ou plutôt il n'avait jamais oublié, qu'il avait une vieille mère, un frère aveugle, des sœurs bien aimées. Il se dévoua à ces êtres cheris. Sa résolution était prise; il allait vivre et travailler pour eux. En 1835, il obtint, au concours, l'emploi de professeur de sciences à l'Ecole d'artillerie de Besancon; il était sûr désormais de ne plus se séparer de ceux auxquels il avait consacré sa vie. Cette place honorable le fixait pour toujours dans une ville qu'il aimait et qui le lui rendit bien. Ce fut pour lui la compensation de ses sacrifices. Les affections de la famille, les jouissances de l'amitié, des

travaux utiles et modestes remplaçaient pour lui le long espoir et les vastes pensées.

Pendant toute cette période de sa vie, il sut se dévouer à tous, trouvant du temps pour tout, infatigable au travail, aimant les jeunes gens, qui se sentaient attirés vers lui par sa bienveillance toute paternelle et l'estime qu'ils faisaient de ses leçons. Ce n'est pas assez pour un professeur que de posséder la science, que de l'enseigner avec clarté; il faut une certaine chaleur qui attire les jeunes intelligences et prête aux sciences exactes une sorte de charme; Reynaud-Ducreux eut ce don si rare, cette aptitude qui vient du cœur autant que de l'esprit. Il savait donner une saveur attrayante à ces études abstraites dont l'aridité n'est qu'apparente et qui, sous la direction d'un maître habile, perdent leur froideur et leur ennui. Combien de jeunes gens lui doivent leur carrière et leur position dans le monde? Jamais il ne refusa son temps à celui qui avait le goût du travail; et quand les déshérités de la fortune vinrent frapper à sa porte, il leur fit généreusement cette noble aumône de la science dont la source ne tarit jamais.

Au milieu de ses nombreux travaux, il put encore rendre service à sa ville natale; 1848 avait ressuscité la garde nationale; Reynaud-Ducreux fut élu commandant de l'artillerie. Dans cette position difficile, parmi des opinions diverses, au sein d'un pays troublé, il fut ce qu'il fallait être, ferme, conciliant et, par dessus tout, dévoué à son devoir et à son pays.

Pendant dix-huit ans, Reynaud-Ducreux a été examinateur et président de la commission des examens des instituteurs et des institutrices, ordonnateur des dépenses des écoles normales, chargé d'un cours supérieur établi pour les jeunes filles, toutes fonctions gratuites parmi lesquelles il dépensait sans compter son temps et sa vie. En 1864, la croix d'officier de la Légion d'honneur vint récompenser un peu tardivement peut-être tant de travaux utiles, tant de dévouement modeste et presque ignoré.

J'ai parlé de ses sacrifices; j'ai oublié celui de tous qui peutêtre lui coûta le plus, celui de sa renommée; avec son esprit élevé, ses profondes connaissances mathématiques, Reynaud-Ducreux pouvait se faire un nom dans la science; comme il avait renoncé à sa carrière militaire, il sut renoncer aussi à cette ambition des grandes âmes; nous croyons que ce parfait honnête homme a choisi la meilleure part.

Mais, comme il arrive toujours à la fin des plus calmes existences, l'heure des chagrins sonna pour ·lui : frappé dans sa modeste fortune, frappé dans sa santé par un accident cruel qui l'enleva après dix-huit mois de souffrances, le 27 octobre 1878, il se sentit atteint par les préoccupations les plus tristes; mais rien n'altéra sa patience, son égalité d'humeur, son courage, sa résignation; il vit venir la mort avec cette égalité d'âme et cette intrépidité qui furent l'honneur de sa vie. Dieu lui fit la grâce de conserver jusqu'à son dernier soupir la lucidité de sa belle intelligence. C'est dans ces dispositions qu'il reçut les secours et les consolations de la religion, laissant pour héritage à sa famille en pleurs le précieux souvenir de ses bienfaits et de ses vertus.

La séance est levée.

Le Président, Ch. de Vaulchier. Le Secrétaire perpétuel, Just Vuilleret.

#### Séance du jeudi 27 mars 1879.

Etaient présents: MM. le comte Charles de Vaulchier, président, l'abbé Bergier, Castan, Ed. Clerc, Dugat, Gauthier, Huart, de Jankowitz, Mercier, Mieusset, de Piépape, Pingaud, Saint-Ginest, Sanderet de Valonne, le chanoine Suchet, le marquis Terrier de Loray et Vuilleret.

Le procès-verbal de la séance du 28 février est lu et adopté.

Après lecture de la correspondance, M. Terrier de Loray communique à la Compagnie une étude sur les finances du roi de France Charles V, composée d'après les documents inédits de la Chambre des comptes de Paris, recueillis et classés récemment à la Bibliothèque nationale. Cette étude des plus intéressantes jette un nouveau jour sur un règne des plus importants et corrige de nombreuses erreurs accréditées jusqu'ici par nos historiens. M. le président exprime le regret que ce morceau des plus intéressants ne puisse prendre place dans le Bulletin de l'Académie, puisqu'il est destiné à une Revue historique, et remercie vivement M. de Loray d'en avoir donné les prémices à la Compagnie.

Conformément à une précédente délibération, la Commission des publications s'est réunie pour examiner le règlement de 1876, et a signé le rapport suivant dont M. le président donne lecture.

- La Commission des publications ayant étudié le règlement du 1º juin 1876, et l'ayant comparé au règlement organique du 14 » octobre 1829, a reconnu, à l'unanimité, l'impossibilité d'en pro-» poser la publication immédiate.
  - Elle demande à la Compagnie de nommer une commission de

- » cinq membres chargée d'étudier à nouveau et mûrement la ques-
- » tion et de proposer la rédaction d'un règlement purement inté-
- » rieur, conformément à l'article 19 du règlement organique de » 1829. »

Cette proposition, discutée et mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

M. Mieusset donne lecture d'un morceau lyrique intitulé *Prométhée* ou la Poésie de la science. Cette pièce, d'un caractère élevé et d'une remarquable facture, est renvoyée à la Commission des publications.

La séance est levée.

Le Président, Ch. de Vaulchier. Le Secrétaire perpétuel, Just Vuillerst.

#### Séance du mardi 8 avril 1879.

Etaient présents: MM. Ch. de Vaulchier, président; l'abbe Bergier, L. Bretillot, Castan, Gauthier, Huart, Mieusset, le chanoine Suchet, Pingaud, le marquis Terrier de Loray et Vuilleret.

Le procès-verbal de la séance du 27 mars est lu et adopté.

Après le dépouillement de la correspondance, des remerciements sont votés à MM. Melvens et Maillard, pour l'envoi de divers ouvrages adressés à la Compagnie.

M. l'abbé Bergier lit quelques chapitres d'un ouvrage sur les noms de lieux habités de l'ancienne Séquanie qu'il se propose de publier prochainement. M. le président remercie M. Bergier d'une communication qui a vivement intéressé l'auditoire.

L'ordre du jour appelle l'élection d'une commission spéciale de cinq membres chargée de préparer la rédaction du règlement intérieur.

Sont élus: MM. Pingaud, le chanoine Suchet, Sanderet de Valonne, Huart et Lebon.

La séance est levée.

Le Président, Ch. de Vaulchier. Le Secrétaire perpétuel, Just Vuilleret.

#### Séance du jeudi 29 mai 1879.

Etaient présents : MM. Ch. de Vaulchier, président; L. Bretelot, Gauthier, Huart, Lebon, de Piépape, Pingaud, Sanderet de Valonne, le chanoine Suchet, Tivier, Tripard et Vuilleret.

Le procès-verbal de la séance du 8 avril est lu et adopté.

En dépouillant la correspondance, M. le secrétaire fait part de deux propositions: la première émanée de M. le secrétaire de la Société Eduenne, à Autun, demande à l'Académie d'échanger ses publications avec cette Compagnie; la seconde est adressée par M. l'abbé Gremaud, bibliothécaire cantonal de Fribourg, qui offre, au nom de sa bibliothèque, deux volumes d'Archives et huit volumes du Recueil diplomatique de Fribourg, en échange des tomes IV-VII des Documents inédits publiés par l'Académie de Besançon (édition in-4°).

Ces propositions sont agréées par la Compagnie, qui autorise en même temps son secrétaire à transmettre à l'Académie des *Lincei*, à Rome, les volumes IV-VII des *Documents inédits* (édition in-4°).

Au nom de la Commission des élections, M. le secrétaire présente le tableau des candidatures proposées pour les places vacantes dans les diverses classes de la Compagnie.

Sont proposés par la Commission:

#### 1º dans l'ordre des associés résidants. (2 places.)

#### to Fauteuil de M. Reynaud-Ducreux.

M. le comte de Soultrait, trésorier payeur général du Doubs.

M. Gustave Mairot, banquier.

#### 2º Fauteuil de M. Reboul.

- M. le docteur Meynier, chirurgien major au 3º bataillon de chasseurs.
  - M. Emile Isenbart, peintre-paysagiste.

#### 2º CORRESPONDANTS NÉS DANS LA PROVINCE. (2 places.)

- 4º M. Jules Valfrey, sous-directeur au ministère des affaires étrangères.
  - M. Georges Jeannerod, publiciste
- 2º M. Charles Thurist, juge de paix à Baume-les-Dames.
  - M. l'abbé Cizel, lauréat de l'Académie.

#### 3º CORRESPONDANTS NÉS HORS DE LA PROVINCE.

(1 place.)

 $\mathbf{M}_{\bullet}$  Revillout, Charles, professeur à la Faculté des lettres de Montpellier.

M. Dumay, juge d'instruction à Autun.

#### 4º ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

(1 place.)

M. l'abbé Gremaud, bibliothécaire cantonal à Fribourg (Suisse).
M. l'abbé Niccolo Anziani, sous-bibliothécaire à la Laurentienne. Florence.

Ce tableau, approuvé, sera affiché dans la salle des séances jusqu'aux prochaines élections.

- M. Gauthier communique une description des monuments de l'abbaye de Rosières (Jura), composée en 1714 par frère Pierre Benoît Besançon, de Remoray, ancien prieur de ce monastère. Ce texte est fort précieux, d'abord parce que les monuments qu'il décrit ont absolument disparu, ensuite parce que ses descriptions, notamment en ce qui concerne l'architecture de l'église abbatiale, sont tellement précises, qu'elles permettent une restitution géométrale de l'église, en plan, coupe longitudinale et élélévation. Ce texte, accompagné de dessins préparés en collaboration par MM. Saint-Ginest et Gauthier, pourrait trouver place dans le Bulletin de l'Académie. Renvoi à la Commission des publications.
- M. Gauthier prie ensuite la Compagnie d'agréer l'hommage du Dictionnaire topographique du Doubs qu'il vient d'achever, et demande l'autorisation de le présenter sous ses auspices au Comité des travaux historiques institué près le ministère de l'Instruction publique. Cette proposition est accueillie avec empressement, et des remerciements sont adressés à l'auteur du Dictionnaire.
- M. Pingaud lit une intéressante étude sur Montalembert, considéré au point de vue de ses sentiments en matière d'art, et de son influence caractéristique sur les progrès de l'archéologie française.

L'Académie procède à l'élection des commissions chargées de juger les concours d'histoire et de poésie.

Sont élus pour la première de ces commissions: MM. le chanoine Suchet, Huart et de Piépape. Pour la seconde : MM. Sanderet de Valonne, l'abbé Pioche et Mieusset.

La séance est levée.

Le Président, Ch. de Vaulghier. Le Secrétaire perpétuel, Just Vuilleret.

#### Séance du jeudi 26 juin 1879.

Etaient présents: MM. Ch. de Vaulchier, président; Castan, Ducat, Gauthier, Huart, Labrune, Mieusset, de Piépape, Sanderet de Valonne, le chanoine Sughet et Vuilleret.

Le procès-verbal de la séance du 29 mai est lu et adopté.

Sur la proposition de M. Huart, l'Académie décide qu'elle échangera ses publications annuelles avec le *Bulletin* de la Société générale des prisons.

La date de la seconde séance publique est fixée au 30 juillet. M. le secrétaire perpetuel est chargé des invitations et des préparatifs nécessaires.

M. le président communique le discours qu'il se propose de lire à cette occasion; il a pour titre : Causerie sur M. de Lamartine.

M. Gauthier fait part de la récente découverte qu'il a faite dans les archives de la Haute-Saone de quatre sceaux inédits des xie et xiie siècles, appartenant aux archevêques de Besançon, et complétant l'Inventaire par lui publié dans le Bulletin de 1878. La note et les dessins qu'il communique à cette occasion sont renvoyés à la Commission des publications.

La séance est levée.

Le Président, Ch. DE VAULCHIER. Le Secrétaire perpétuel, Just VULLEBET.

## Séance du jeudi 24 juillet 1879.

Etaient présents: MM. Ch. de Vaulchier, président; Ed. Clerc, Druhen, Dugat, Gauthier, Labrune, Mieusset, Pingaud, Saint-Ginest, le chanoine Suchet, Tripard, Vuilleret.

Le procès-verbal de la séance du 26 juin est lu et adopté. Sur les conclusions de M. le secrétaire perpétuel, une demande d'échange de publications adressée par la Société d'archéologie, d'histoire et de littérature de Beaune (Côte-d'Or), est favorablement accueillie.

M. le docteur Labrune communique à la Compagnie une notice sur la vie et les œuvres de M. le vicomte Chiflet. Ce morceau, d'un vif intérêt, est réservé pour la prochaine séance publique.

Au nom de la Commission de poésie, M. Mieusset donne lecture d'un rapport sur le concours de 1879; sur ses conclusions, des mentions honorables sont accordées à plusieurs pièces (voir le rapport).

Au nom de la Commission d'histoire, M. le chanoine Suchet communique un rapport sur le concours de 1879. Sur les propositions de la commission, une médaille d'or de 300 francs est accordée à l'auteur d'un mémoire important sur la ville d'Ornans.

L'Académie fixe ensuite le programme de ses concours pour 1880 et 1881 (V. à la fin des procès-verbaux).

La séance est levée.

Le Président, Ch. de Vaulchier. Le Secrétaire perpétuel, Just Vuilleret.

### Séance du mardi 29 juillet 1879.

Etaient présents: MM. Ch. de Vaulchier, président; L. Bretillot, Ed. Clerg, Druhen, Dugat, Gauthier, Labrune, Lebon, Mieusset, de Piépape, Pingaud, Saint-Ginest, le chanoine Sughet, Tivier et Vuilleret.

M. le secrétaire perpétuel donne lecture du rapport de la Commission des élections, et met sous les yeux de la Compagnie le tableau des présentations approuvé dans une précédente séance.

Procédant d'abord au renouvellement de son bureau, l'Académie élit président pour l'année 1879-1880 M. le marquis de Terrier de Loray; vice-président, M. le docteur Sanderet de Valonne.

M. Sire est réélu trésorier triennal;

M. Gauthier est réélu secrétaire adjoint pour la même période. L'Académie nomme ensuite

Dans l'ordre des associés résidants :

1º Fauteuil de M. Reynaud-Ducreux, M. le comte de Soultrait;

2º Fauteuil de M. Reboul, M. le docteur J. Meynier.

Dans l'ordre des associés correspondants nés dans la province :

- 1º M. Jules Valfrey, sous-directeur au ministère des affaires étrangères;
  - 2º M. Charles Thuriet, juge de paix à Baume-les-Dames.

Dans l'ordre des correspondants nés en France:

M. Charles Revillout, professeur à la Faculté des lettres de Montpellier.

Dans l'ordre des associés étrangers :

M. l'abbé Gremaud, bibliothécaire à Fribourg (Suisse).

L'ordre des lectures pour la séance publique fixée au 30 juillet est arrêté ainsi qu'il suit :

- 1º Causerie sur Alphonse de Lamartine, par M. Ch. de Vaulchier, président.
  - 2º Rapport sur le concours de poésie de 1879, par M. Mieusset.
  - 3º Notice sur M. le vicomte Chislet, par M. le docteur Labrune.
- 4º Rapport sur le concours d'histoire de 1879, par M. le chanoine Suchet.
  - 5º La poésie de la science, par M. Mieusset.

La séance est levée.

Le Président, Ch. de Vaulchier. Le Secrétaire perpétuel, Just Vuilleret.

### Séance publique du mercredi 30 juillet 1879.

Etaient présents: MM. Ch. de Vaulchier, président; le général Wolf, commandant le 7° corps d'armée; Ed. Clerc, Dugat, Gauthier, Labrune. Lebon, de Piépape, Pingaud, Mieusset, le chanoine Suchet et Vuilleret.

M. le président ouvre la séance en présence d'une brillante assemblée; les lectures sont faites suivant le programme arrêté dans la précédente séance.

A la suite du rapport sur le concours de poésie, deux mentions très honorables sont accordées à M. l'abbé Cizel, professeur au collège de la Chapelle-sous-Rougemont, auteur d'une ode sur *Proudhon*, et à M. Fagandet, employé à la Préfecture de la Seine, auteur d'une pièce dramatique : Le Prince d'Orange.

Une mention honorable est également attribuée à M. Vélot, juge suppléant au tribunal de Valence (Drôme), auteur d'un poème ayant pour titre : *Héricourt*.

A la suite du rapport sur le concours d'histoire, une médaille d'or de 300 francs est décernée à M. Adolphe Marlet, conseiller de préfecture à Dijon, auteur d'un mémoire historique sur la ville d'Ornans.

La séance est levée à quatre heures et demie.

Le Président, Ch. de Vaulchier. Le Secrétaire perpétuel, Just Vuilleret.

#### Séance du vendredi 28 novembre 1879.

Btaient présents: MM. Sanderet de Valonne, vice-président; Dauhen, Gauthier, Labrune, Lebon, Mergier, Mieusset, de Piépape, Pingaud, de Sainte-Agathe, Huart, de Soultrait et Vuilleret.

En l'absence de M. de Loray empêché, M. Sanderet de Valonne préside la séance.

Les procès-verbaux des 29 et 30 juillet sont lus et adoptés.

M. le secrétaire dépouille la correspondance. Sur sa proposition, des remerciements sont adressés à M. Mieusset, membre résidant, pour le gracieux envoi d'un recueil de poésies qu'il vient de publier sous ce titre: Les chants du réveil (1), et à M. Maty de Latour, membre correspondant à Rennes, pour sa notice sur la station romaine de Ségova. A propos de demandes de Bulletins adressées par diverses sociétés correspondantes, M. le secrétaire perpétuel est autorisé à satisfaire désormais à toutes ces demandes sans en référer à la Compagnie.

Il est procédé, au scrutin secret, à l'élection de la Commission des élections pour 1880. MM. Ch. de Vaulchier, Huart, Meynier, Labrune, Tripard, de Soultrait, Lebon et Mieusset sont élus membres de cette Commission, qui se trouve exceptionnellement composée de huit commissaires élus au lieu de sept.

M. Huart donne communication d'une notice sur M. E. Reverchon, conseiller à la Cour de cassation, correspondant de l'Académie, décédé le 20 août 1877, emportant dans la tombe la réputation bien justifiée d'un homme de grand caractère et d'un éminent jurisconsulte. M. le président remercie M. Huart de cette

<sup>(1)</sup> Paris, Jouaust, in-18, 1879.

communication, son manuscrit est renvoyé à la Commission des publications.

La séance est levée,

Le Vice-Président, Sanderet de Valonne. Le Secrétaire perpétuel, Just Vuilleret.

#### Séance du vendredi 19 décembre 1879.

Etaient présents: MM. Terrier de Loray, président; Edouard Clerc, Gauthier, Huart, Labrune, Meynier, de Piépape, Pingaud, Sauzay, de Soultrait, le chanoine Suchet, Tivier et Vuilleret.

Le procès-verbal de la séance du 22 novembre est lu et adopté. Après le dépouillement de la correspondance, l'Académie décide que des compliments de condoléance seront adressés, en son nom, à la famille de Circourt, à l'occasion de la mort de M. Adolphe de Circourt, membre correspondant de la Compagnie.

L'assemblée ayant à élire une commission des finances pour vérifier les comptes de l'année courante et préparer le budget de 1880, nomme MM. Laurens, Druhen et de Sainte-Agathe.

M. le comte de Soultrait fait hommage à la Compagnie de divers ouvrages d'archéologie et d'histoire composés par lui sur le Lyonnais et le Nivernais. De vifs remerciements lui sont adressés séance tenante.

M. Huart donne lecture de quelques fragments d'une autobiographie inédite du doyen Proudhon et en propose l'insertion dans le *Bulletin* de l'Académie. Cette proposition est accueillie avec empressement, et le manuscrit de M. Huart renvoyé à la Commission des publications.

M. Huart présente également une courte note sur deux colonels, comtes de Froulay, ayant commandé au xviii siècle le régiment du Royal-Comtois. Pour conserver trace de cette intéressante communication, l'Académie décide qu'elle sera imprimée in extenso dans ses Procès-verbaux.

#### Note sur deux colonels du Royal-Comtois

Cette note n'a d'autre but que de fournir un document à l'histoire militaire de la Franche-Comté, en faisant connaître le nom de deux des colonels du régiment qui fut après la conquête décoré du nom de Royal-Comtois. Ces deux colonels appartenaient à la maison de Froulay, ancienne famille du Maine, illustre dès le xue siècle, et qui s'était d'istinguée dans les armes, dans la magistrature et le clergé. C'est ainsi que nous voyons en 1596 René de Froulay, comte de Tessé, baron d'Ambrières, grand d'Espagne, maréchal de France et général des galères; Charles de Froulay en 1650, grand maréchaldes-logis de la maison du roi et honoré du collier de ses ordres; Philippe-Charles de Froulay en 1690, lieutenant de la province du Maine, etc.

Le berceau de cette puissante famille était le château de Mont-. flaux (commune de Saint-Denis de Castines) dans la Mayenne; c'est aujourd'hui la résidence de M<sup>mo</sup> la duchesse de Valençay.

M. le baron de Wismes donne les renseignements suivants sur les comtes de Froulay qui ont commandé le Royal-Comtois (1).

Le premier, Charles-François, comte de Froulay, seigneur de Montflaux, colonel du Royal-Comtois, lieutenant du roi ès-provinces de Maine et Comté de Laval, ambassadeur ordinaire près la république de Venise où il arriva le 25 novembre 1733. Nommé lieutenant-général le 24 février 1738, mourut à Paris le 27 février 1744. Il avait épousé, au mois de janvier 1712, Jeanne-Françoise Sauvaget-des-Claux dont il eut sept enfants; entre autres Renée Caroline, marquise de Créquy, et Charles-Elisabeth.

Ce dernier, qui hérita des titres de son père, fut également colonel du régiment de Royal-Comtois. Il mourut à Tongres, le 14 juillet 1747, des blessures reçues à Lawfeldt le 2 du même mois. Voici l'inscription qui fut gravée sur sa tombe: « Cy-git très-haut et très-puissant Monseigneur Charles-Elisabeth, quatrième et dernier comte de la branche de Froulay; colonel du régiment de Royal-Comtois à dix ans; de celui de Champagne à seize; chevalier de Saint-Louis à dix-sept; brigadier à dix-huit; maréchal de camp à vingt-trois; menin de Monseigneur le Dauphin; mort le 11 juillet 1747, âgé de vingt-cinq ans, des blessures reques à la bataille de Laufeld, le deux du même mois. Seigneur, ayez pitié d'un jeune héros qui, malgré les écueils de l'âge, du monde, de la cour, de la guerre et des louanges, fit sa principale gloire d'être chrétien et de vous servir.

Le comte de Froulay avait épousé Jeanne-Gabrielle, fille unique du maréchal de la Mothe-Houdancourt; il n'en eut pas d'enfants.

M. Jules Sauzay communique une pièce de vers ayant pour

<sup>(1)</sup> Le Maine et l'Aujou illustrés, in-4°, Nantes, 1860.

titre Les Malentendus, qu'il se propose de lire à la prochaine séance publique. Ce morceau est retenu, ainsi que deux pièces de vers de M. Ch. Thuriet, Le Médecin sans pareil et Le Juge de paix improvisé, dont M. Sauzay donne également lecture, sont retenues pour le programme de la séance publique de janvier.

M. Gauthier lit un rapport sur les documents franc-comtois conservés dans les Archives de Neuchatel et propose la publication de quelques documents particulièrement intéressants qu'il en a extraits.

Il communique ensuite une note sur le livre d'heures de Catherine de Montbozon, manuscrit du xive siècle conservé à la bibliothèque publique de Vesoul, et dont il a pu déterminer la date et l'origine.

Ces deux pièces sont renvoyées, sur sa demande, à la Commission de publications en même temps qu'une Notice sur Chauvilliers due au vénére doyen des historiens franc-comtois, M. l'abbé Richard. L'impression du manuscrit de M. Richard est votée à l'unanimité.

L'Académie fixe au jeudi 29 janvier la première séance publique de l'année 1880.

La séance est ensuite levée.

Le Président, De Terrier de Loray. Le Secrétaire perpétuel, Just Vuilleret.

#### PROGRAMME DES PRIX

Qui seront décernés par l'Académie de Besançon en 1880 et 1881.

#### **CONCOURS DE 1880**

#### PRIX D'ÉCONOMIE POLITIQUE.

(400 FRANCS)

Sujet propose: Des associations syndicales entre patrons et ouvriers, leur constitution, leur but, leur influence et leur avenir au point de vue industriel.

#### PRIX D'ÉLOQUENCE

(300 FRANCS)

Sujet proposé: Etude sur le marquis de Jouffroy (Claude-François-Dorothée), un des inventeurs de l'application de la vapeur à la navigation.

#### **CONCOURS DE 1881**

#### PRIX D'HISTOIRE OU D'ARCHÉOLOGIE

(PRIX WRISS)

Un prix de 500 francs sera décerné soit au meilleur mémoire ou dissertation sur un sujet d'histoire franc-comtoise (monographie d'un château, chapelle, abbaye, généalogie d'une famille illustre, etc.), soit à une étude sur une époque d'histoire générale ou un ensemble de monuments archéologiques appartenant à la province.

Les biographies sont exclues de ce concours.

#### PRIX DE POÉSIE

(200 FRANCS)

Un prix de 200 francs sera décerné à la meilleure pièce de poésie. L'Académie n'impose aucun sujet aux concurrents; elle exige seulement que le sujet choisi se rattache par un côte sérieux à l'histoire ou au sol franc-comtois. Elle les laisse complétement libres de choisir le genre et la forme qui leur conviendront le mieux.

Les concurrents ne signeront point leurs ouvrages, ils y attacheront seulement une sentence ou devise, qui sera reproduite au dos d'un billet cacheté contenant leur nom et leur adresse.

Ces ouvrages, adressés francs de port au secrétaire perpétuel de l'Académie, devront lui parvenir avant le 1° juin, terme de rigueur des différents concours.

Les manuscrits, plans et dessins envoyés au concours, restent dans les archives de l'Académie, et ne peuvent être déplacés sous aucun prétexte; seulement les auteurs, en se faisant connaître, seront autorisés à les faire transcrire.

# L'AMOUR DANS LA TRAGÉDIE.

#### CORNEILLE ET RACINE, VICTOR HUGO

PAB

M. le comte Charles DE VAULCHIER
PRÉSIDENT ANNUEL.

(Béance publique du 27 janvier 1879.)

#### MESSIEURS,

Mon premier devoir est de remercier votre Compagnie qui a bien voulu faire de moi son président annuel. Je crois qu'elle a eu plus d'égard à la couleur de mes cheveux qu'au mérite de mes travaux. Eloigné de vous pendant plusieurs années, mêlé, bien malgré moi, aux luttes ingrates de la politique, je suis loin d'avoir mérité l'honneur que vous me faites, et que j'accepte pourtant avec une vive reconnaissance. Vos choix, Messieurs, sont particulièrement flatteurs; ils sont sans arrière-pensée profane; vous êtes bien les adorateurs fidèles des belles-lettres, des sciences et des beaux-arts, et quand votre président va fouiller les flancs de vos urnes, il ne trouve jamais la politique cachée sous vos suffrages. Loin du centre où s'élaborent les grandes questions qui décident du sort des peuples, nous vivons'dans une atmosphère sereine, dans un milieu plus calme que celui où s'agitent souvent les quarante immortels du palais Mazarin. Gardons-nous d'en sortir, et respectons ce terrain neutre sur lequel nous pouvons tous nous serrer la main. Pour rester fidèle à cette pensée, pour ne pas sortir de ce domaine pur de l'art qui est exclusivement le nôtre, je veux vous soumettre quelques réflexions très

générales qui peuvent trouver une application pratique, et jeter une lumière intéressante sur nos mœurs et sur notre histoire. Je ne vous parlerai pas de la science et de ses triomphes, chacun les proclame à l'heure où nous sommes; la France semble avoir oublié pour un moment ses traditions littéraires, celles qui ont fait une bonne partie de sa grandeur. Il y a même une poésie scientifique, ou plutôt, ce qui est bien différent, des poètes épris de la science qui, dans cet épuisement momentané de la passion inspiratrice, essaient de trouver ailleurs de nouvelles sources d'émotions; mais je crois qu'ils se trompent : l'émotion est quelque chose d'éternel comme le cœur; quelque chose de sublime et de vulgaire, qui se rattache à tous les âges et à toutes les conditions de l'humanité; aimer, haïr, jouir, souffrir, sont des choses impérissables, sont des sujets que l'art n'épuisera jamais. L'homme est intéressant quand il parle de ce qu'il sait; il est entraînant quand il parle de ce qu'il aime. C'est ce que je voudrais faire aujourd'hui; je voudrais vous entretenir de cette pauvre délaissée qui naguère ençore était notre honneur et notre idole, qui a jeté un si vif éclat sur la première moitié du xixº siècle, qui renaîtra quelque jour de ses cendres, car elle est immortelle; qui sera toujours l'expression la plus haute et la plus sympathique de l'humanité. J'ai nommé la littérature, et, en particulier la poésie.

Rien n'est plus intéressant que de chercher dans la littérature l'expression des mœurs publiques, que d'y trouver l'histoire des intelligences et des âmes; pour ne pas trop nous étendre, bornons-nous à la littérature du théâtre qui est la plus vive peinture des mœurs, arrachons une page à son histoire, et, comme la comparaison est un des côtés les plus piquants de l'histoire du monde, mettons en regard deux époques littéraires assez distantes l'une de l'autre, pour que la différence soit sensible, assez brillantes toutes deux pour que la supériorité de l'une n'écrase pas l'infériorité de l'autre; prenons le siècle de Louis XIV et la première moitié du

ecle où nous vivons. Nous sommes assez loin de ces deux oques, même de la seconde pour pouvoir les juger sans assion; et pour nous restreindre encore, car nous n'avons le temps ni la prétention de faire un cours, comparons auteurs tragiques les plus populaires de ces deux rearquables époques, d'un côté Corneille, Racine, de l'autre ctor Hugo.

Je ne voudrais établir entre ces grands tragiques, ni un allèle ni une antithèse : ma pensée va plus loin. Des nmes de ce mérite représentent toujours les siècles où ils vécu; leurs génies sont de fidèles photographies où ment se reproduire les faits et gestes d'une nation, ses es, ses grandeurs et surtout ses passions. Ils expriment, un à la façon de leur siècle, ces magnifiques lieux nuns qui seuls sont la source des grandes et durables ions. Où est, en effet, la poésie, celle qui ne meurt pas, dans l'expression de ces sentiments que nous portons n nous-mêmes, et qu'il appartient seulement aux âmes es de rendre avec cette énergie et cette vérité qui font ieu commun le cri du cœur, le gémissement éternel de mité?

Parmi ces sentiments, il en est un qui les domine tous, qui remplit l'histoire et le drame, le palais et la chaumière, comme on disait jadis, qui remue le pauvre et le riche, le berger et le roi, qui règne en maître sur ce monde depuis le jour où Dieu donna à l'homme une compagne; vous m'avez tous compris, c'est l'amour. Eh bien! voyons comment les poètes que j'ai nommés ont traité cette passion, quel usage ils en ont fait dans leurs pièces, comment ils l'ont comprise ou méconnue, glorifiée ou avilie, mise sur un autel où traînée dans la boue.

Commençons par Chimène en 1636; nous finirons par Marie Tudor en 1833.

Tout le monde sait que Rodrigue pour venger l'honneur de son père, a tué le père de Chimène, et Rodrigue, dit le grand Corneille « suit son devoir sans rien relâcher de sa passion; » — Chimène fait la même chose à son tour, sans laisser ébranler son dessein par la douleur où elle se voit abîmée.

Quoi! j'aurai vu mourir mon père entre mes bras Son sang criera vengeance et je ne l'orrai pas!..... Il y va de ma gloire, il faut que je me venge, -Et de quoi que nous flatte un désir amoureux, Toute excuse est honteuse aux esprits généreux.

Et comme sa gouvernante Elvire lui dit:

Après tout que prétendez-vous faire?

#### CHIMÈNE.

Pour conserver ma gloire et finir mon ennui, Le poursuivre, le perdre et mourir après lui.

Puis vient cet entretien célèbre de Rodrigue avec sa maîtresse : Rodrigue, désespéré, veut mourir de la main de Chimène.

Au nom d'un père mort, ou de notre amitié, Punis-moi par vengeance, ou du moins par pitié. Ton malheureux amant aura bien moins de peine A mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine.

#### CHIMÈNE.

Va, je ne te hais point.

Et quand Chimène apprend que Rodrigue a vaincu les Maures et fait deux rois prisonniers :

Mais n'est-il point blessé?

#### LA GOUVERNANTE.

Je n'en ai rien appris. Vous changez de couleur; reprenez vos esprits.

#### CHIMÈNB.

Reprenons-donc aussi ma colère affaiblie... Silence, mon amour, laisse agir ma colère ; S'il a vaincu deux rois, il a tué mon père.

Vous qui rendez la force à mes ressentiments, Voiles, crêpes, habits, lugubres ornements, Pompe ou m'ensevelit sa première victoire Contre ma passion, soutenez bien ma gloire.

Combat sublime dans lequel l'amour finit par triompher, sans que la gloire succombe.

Je crois qu'il est impossible de placer plus haut l'amour; son triomphe ne va point aux dépens de l'honneur. La gloire de Chimène reste tout entière, et sa passion couronnée rayonne sur le trône où le poète l'a élevée. Et pourtant, Messieurs, sans parler de M. de Scudéri qui appelle Chimène une parricide, l'Académie Française de 1636 décide que le sujet du Cid était contre les bonnes mœurs, et termine son jugement sur les vers du Cid par cet éloge à la fois précieux et plein de réticences: « Si l'auteur ne doit pas toute sa réputation à son mérite, il ne la doit pas toute à son bonheur; et la nature lui a été assez libérale pour excuser la fortune, si elle lui a été prodigue. » La fortune c'était le succès de la pièce; c'était l'approbation de la cour; c'était l'admiration du public; car, comme Boileau l'a si bien dit:

Tout Paris pour Chimène eut les yeux de Rodrigue.

L'Andromaque de Racine, parut trente ans après le Cid, c'est la veuve d'Hector qui donne son nom à la pièce et qui y tient la première place, au nom de l'amour maternel qui est bien la plus noble des passions. Cependant la passion d'Hermione pour Pyrrhus remplit aussi la scène, et l'illustre Rachel trouva dans ce rôle un éclatant succès. Hermione n'est point héroïque comme Chimène; elle ne lutte pas contre le penchant de son cœur, c'est bien la fille d'Hélène. Princesse de sang royal, son orgueil se révolte contre l'infidèle qui lui préfère la fille d'Hector; quand Pyrrhus lui déclare qu'il épouse la Troyenne, son désespoir éclate, mais sa passion triomphe:

J'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que, tôt ou tard, à ton devoir rendu Tu me rapporterais un cœur qui m'était dû; Je t'aimais inconstant; qu'aurais-je fait ildèle?

Chimène aurait été plus flère, mais jamais plus touchante, et remarquez-le bien! tout ce que dit Hermione dans un si beau langage est absolument dans la nature, tout cela est dans l'ordre; tout cela est à sa place. Hermione n'est point une exception Tous les sentiments qu'elle éprouve, nous les partageons sans aucun effort; il nous semble que nous aurions parlé et pensé comme elle. Voilà pourquoi nous sommes touchés, et touchés sans étonnement ni surprise. Voilà pourquoi ces beaux vers sont restés gravés dans nos souvenirs; le cœur, complice de la mémoire, ne nous permet pas de les oublier.

Phèdre se rapproche du drame moderne; Phèdre est une exception; mais c'est la destinée, c'est la colère des dieux qui l'engagent dans une passion illégitime dont elle a horreur.

Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste... O haine de Vénus, ô fatale colère, Dans quels égarements l'amour jeta ma mère!

Elle fait tous ses efforts pour la surmonter : elle aime mieux mourir que de la déclarer à personne; et quand elle est forcée de la découvrir, elle en parle avec une confusion qui fait bien voir que son crime est plutôt une punition des dieux qu'un mouvement de sa volonté. Racine nous dit dans sa préface : « Ce que je puis assurer, c'est que je n'ai point fait de tragédie où la vertu soit plus mise au jour que dans celle-ci : — les passions n'y sont présentées aux yeux que pour montrer le désordre dont elles sont cause. » Ne pourrait-on pas dire que Racine plaide le côté faible, et que le développement d'une passion criminelle n'est jamais sans danger? S'il y a une exception à cette règle très générale, c'est bien dans Phèdre que je la trouve. Phèdre est très émouvante;

mais elle n'inspire aucun intérêt. Le spectateur éprouve le même sentiment qu'Hippolyte; tous ceux qui ont quarante ans ont pu voir Mie Rachel jouer ce rôle admirable; je crois que c'était son plus beau rôle; c'était la tragédie en personne; c'était bien trait pour trait, cette magnifique statue que notre Clésinger a sculptée pour le foyer de la Comédie-Française; elle inspirait la terreur et la pitié, mais surtout la terreur. Nous admirions cette grande actrice qui n'a pas été remplacée, mais nous admirions bien plus encore ce poète qui, après deux cents ans, peut encore nous émouvoir avec une passion du siècle de Périclès et le style du siècle de Louis XIV. Ah! Messieurs, redisons-le bien haut; car c'est une des conditions de l'art: il n'y a pas de mode pour les sentiments du cœur; ils sont éternels comme le cœur luimême.

Voyons maintenant comment M. V. Hugo traite cette grande passion, quelle place il lui donne dans ces drames célèbres, Hernani, Marion Delorme, le Roi s'amuse, Lucrèce Borgia, Marie Tudor. Je ne veux pas confondre Hernani avec les autres pièces que je viens de nommer; Hernani a paru pour la première fois en 1830, à une époque de transition, dans un moment de tourmente littéraire, où le passé résistait encore avec ses traditions et ses grandeurs. Je n'hésite pas à le proclamer: Hernani est un chef-d'œuvre; mais aussi comme tout y est à sa place? Comme le grand empereur Charles domine tout ce drame; après lui, presque aussi grand, et bien plus touchant Don Ruy Gomez, un vieil oncle amoureux; le poète a trouvé des vers adorables pour exprimer l'amour de ce vieillard pour Dona Sol:

Oui tu seras pour moi cet ange à cœur de femme Qui du pauvre vieillard réjouit encor l'âme, Et de ses derniers ans lui porte la moitié, Fille par le respect et sœur par la pitié.

Je voudrais vous lire tous ces vers plutôt qu'une froide analyse. Mais ce n'est pas encore là le véritable amant; le véritable, celui qui donne son nom au drame, c'est Hernani, Hernani, un brigand, un don Juan d'Aragon déclassé, on ne sait trop pourquoi; mais c'est encore don Juan d'Aragon; il peut être le Rodrigue de cette Chimène. Quant à dona Sol, entre le vieux Gomez qu'elle trompe et le noble bandit qu'elle aime, je trouve son rôle très compromis; mais comment résister aux charmes des beaux vers? Comment ne pas dire avec Hernani:

Ah! qui n'oublierait tout à cette voix céleste?
Ta parole est un chant où rien d'humain ne reste,
Et comme un voyageur sur un fleuve emporté
Qui glisse sur les flots par un beau soir d'été,
Et voit fuir sous ses yeux mille plaines fleuries,
Ma pensée entraînée erre en ses réveries.

Marion Delorme ne fut représentée qu'en 1831; cette pièce composée quelques mois avant celle d'Hernani, fut éloignée de la scène, dit l'auteur, par la volonté formelle du roi Charles X. La censure théâtrale régnait alors. On craignit, et on eut raison, les allusions qu'un public prévenu ne manquerait pas de faire à Charles X et au prince de Polignac à propos de Louis XIII et de Richelieu. Aujourd'hui personne n'y penserait. On a bien maudit la censure théâtrale, et pourtant c'est la police politique et la police des mœurs; est-il bien nécessaire de laisser insulter la morale publique et le gouvernement du pays? Quoiqu'il en soit, le 11 août 1831 Marion Delorme parut à la Porte-Saint-Martin, Madame Dorval jouait le rôle de Marion. Eh bien! Voyons sous quels traits l'auteur nous représente ici l'amour. Il faut bien le dire : — sous les traits d'une courtisane. — Et cette courtisane, c'est la personne la plus pure de ce beau drame. La royauté y est avilie; la magistrature y est insultée; Didier, l'enfant trouvé, l'amant de Marion, peut dire à la foule qui l'applaudit:

.... Le juge ! Allez, messieurs, faites des lois Et jugez; que m'importe à moi que le faux poids Qui fait toujours pencher votre balance infâme Soit la tête d'un homme ou l'amour d'une femme.

Mais la courtisane, elle triomphe par la pureté, par la chasteté de son cœur; au juge qui la tente, elle dira du haut de sa vertu:

Il faut que vous soyez un homme bien infâme Bien vil, décidément! pour croire qu'une femme — Oui, Marion Delorme, après avoir aimé Un homme, le plus pur que le ciel ait formé Après s'être épurée à cette chaste flamme, Après s'être refait une âme avec cette âme, Du haut de cet amour si sublime et si doux Puisse tomber si bas qu'elle aille jusqu'à vous.

Et vous croyez que c'est tout; vous croyez que la passion pure dont elle est éprise a refait à cette âme une virginité. Non, Messieurs, elle continue son métier jusqu'au bout; cette fois, c'est pour sauver la vie à son amant; mais quelle poésie répandue sur cette dernière scène où Marioh, repoussée d'abord par Didier, se traîne aux pieds de cet homme qu'elle veut sauver et qui refuse une vie achetée à ce prix! Et quel style admirable, simple et noble à la fois! Quel incroyable mélange de pureté et d'infamie! On est pourtant forcé de dire que la grande passion qui s'appelle l'amour y est absolument profanée.

L'amour n'est qu'effleuré dans le Roi s'amuse et Lucrèce Borgia. La passion de la fille de Triboulet pour François I<sup>er</sup> n'est qu'un éblouissement, un autre sentiment remplit cette pièce et Lucrèce Borgia; là aussi il y aurait matière à comparaison entre deux époques.

« Quelle est, selon l'auteur, la pensée qu'il a tenté de réaliser dans Marie Tudor? la voici : « Une reine qui soit une femme; grande comme reine; vraie comme femme. » En bien; il m'est impossible de trouver que le poète ait réalisé cet idéal. Marie Tudor, dans ce drame, ne fait aucun acte de grande reine; quant à la femme, elle déshonore la

reine; elle irait jusqu'à la détrôner; mais je reviens à mon sujet et je veux vous montrer encore une fois ce que fait le poète de cette passion féconde et sainte qui s'appelle l'amour. Il y a deux femmes dans le drame de Marie Tudor : la reine d'Angleterre et une jeune enfant trouvée qui sera tout-àl'heure l'héritière du dernier lord Talbot, décapité sous le règne d'Henri VIII. La reine a pour favori le plus vil des hommes, un Fabiano Fabiani, un mauvais Italien, comme elle le dit; rien, moins que rien, fils d'un chaussetier du village de Larino. Ce misérable, elle l'a comblé de bienfaits; ce laquais napolitain, elle l'a fait comte libre d'Angleterre; ce favori, les seigneurs le haïssent, le peuple l'abhorre. La reine, trompée dans sa passion pour cet infâme, hésite, la malheureuse, entre la vengeance et son amour. La voix du peuple demande la mort de l'étranger; mais la passion l'emporte; encore un peu, la reine va sacrifier son trône. La trouvez-vous grande comme reine et vraie comme femme? Si vous n'avez pas d'autres vérités à nous montrer, grand Dieu! cachez-les. Mais voici la fleur pure et charmante; Jane Talbot. Dans la nuit où lord Talbot et son parti furent exterminés par Henri VIII, un enfant avait été mystérieusement déposé chez un ouvrier ciseleur du pont de Londres; cet ouvrier, Gilbert, un homme au cœur d'or a élevé Jane, car c'est bien elle, et puis il s'est épris d'amour pour cette enfant; et Jane aussi aime Gilbert; malheureusement cette belle enfant de dix-sept ans a attiré autour de la maison du fondeur les beaux gentilhommes dorés, comme la lumière attire les papillons; elle a pris trop de plaisir à voir passer les cavalcades de la reine et tous les beaux habits de satin et de velours, et bientôt la brillante image de Fabiani remplace dans le cœur de l'ouvrière l'image de Gilbert. Mais sous la plume enchanteresse du poète la fleur fanée se redresse; il était plus facile de refaire une vertu à Jane que de ressusciter celle de Marion, et nous voilà encore une fois en face d'un de ces anges tels que le poète les comprend et les aime.

On se demande pourquoi ce gout systematique pour les êtres déclassés, pour les anges déchus, pour les exceptions, pour les monstres, comme aurait dit Horace. Il y a à cela plusieurs raisons que j'essaierai de développer et de combattre. L'exception est quelque chose de rare qui éfonne et qui seduit pour un moment le spectateur. Je dis pour un moment, car le développement des passions vraies, qui sont les passions ordinaires, charme sans éblouir, et, en fin de compte, se grave profondément dans les âmes. Une douleur exceptionnelle, une douleur forcée n'est plus qu'une grimace, et puisqu'il est question de théâtre qu'on me permette de dire ici l'impression produite sur moi par une œuvre de M<sup>11</sup> Sarah Bernhard, la première de nos actrices de la Comédie-Française, très bonne comédienne, mais bien médiocre sculpteur. Elle avait exposé un groupe représentant une mère assise sur un rocher humide et tenant sur ses genoux le cadavre de son fils rejeté sur le rivage par les flots. L'expression douloureuse du visage de cette pauvre femme était poussée jusqu'à la laideur; les yeux s'en détournaient avec horreur, et je me rappelais ces nobles et mélancoliques Niobès dont la douleur pénétrante attache et finit par arracher des larmes. Il ne faut pas toucher trop fort sur les cordes du cœur; on les brise sans les faire vibrer.

Il ne faut pas oublier non plus, quand on crée une œuvre d'art, je dis créer, car poète signifie créateur, qu'il y a un abime entre le sentiment et l'instinct. Le sentiment est le privilége de l'homme; l'instinct appartient aux êtres qui ne sont pas doués de raison. Le sentiment est libre; l'instinct est esclave. Il faut donc que l'homme garde sur la scène cette liberté qui est son privilège; c'est alors que se produisent ces grandes luttes qui honorent la scène française. Le devoir combat la passion.

Polyeucte dit à Pauline :

Beaucoup moins que mon Dieu, mais bien plus que moi-même.

Auguste, maître de sa vengeance, écrase le criminel Cinna par ces paroles célèbres :

Je suis maître de moi, comme de l'univers; Je le suis; je veux l'être.

Phèdre, elle-même, entraînée par la fatalité, s'accuse et se condamne :

Misérable, et je vis, et je soutiens la vue De ce sacré soleil dont je suis descendue!

Elle tremble de retrouver aux enfers son père Minos qui va la juger. En un mot, la conscience ne perd jamais ses droits, chez les uns, elle s'appelle la vertu; chez les autres, elle s'appelle le remords.

On ne peut rien demander de semblable à Marion Delorme, à Lucrèce Borgia, à Marie Tudor, tous ces personnages ne vivent que d'entraînements, de fautes et de crimes. Ils portent tout cela sans conscience ni remords, comme un arbre porte ses fruits. On ne peut même pas leur savoir gré de leurs vertus, car ce ne sont pas des vertus, puisque vertu veut dire force et qu'ils n'ont que des entraînements. Ce n'est pas une bonne action que de reproduire sur la scène de tels caractères, et leur reproduction applaudie est un triste symptôme de l'esprit d'une génération. Le théâtre est, dit-on, l'école des mœurs. Or toute école doit être morale et fondée sur la vertu. Mais le théâtre est aussi la peinture des mœurs régnantes; un poète tragique n'est pas un professeur de morale; il lui faut le succès d'abord, puis la gloire, si elle vient. Or, on ne peut, pour réussir, montrer au peuple que ce qu'il aime.

Le poète est donc entraîné à reproduire ce qui a cours au temps où il vit.

Au siècle de Louis XIV ce qui avait cours, malgré les scandales de Versailles, c'étaient les principes de religion et de morale par lesquels seuls vivent les sociétés; au siècle où nous vivons (siècle auquel il est difficile de donner un nom), ces idées sont encore au fond des âmes, c'est par elle que notre société vit et vivra toujours; mais nous avons une intempérance d'imagination et de langage qui se plait aux idées contraires; notre société est un peu comme ces honnêtes femmes qui s'affublent de modes profanes et qui valent mieux que leur costume.

Mais que notre siècle y prenne garde; le scandale au théâtre n'est pas meilleur pour les mœurs publiques que les robes immodestes pour la vertu de celles qui les aiment.

J'arrête ici ces réflexions et je termine cette étude bien frivole, mais qui pourrait être profonde. Je serais heureux si j'inspirais à quelqu'un de ceux qui m'entendent, l'idée de reprendre à son compte cette comparaison très imparfaite de deux littératures théâtrales, j'allais dire de deux époques que deux siècles séparent. On y trouverait, en dehors des limites bien restreintes d'une lecture académique, une source féconde d'observations morales. On remonterait de l'effet à la cause, du symptôme à l'état des âmes. Etude facile, pleine d'intérêt et de charme, dont le résultat serait, dans une certaine mesure, le perfectionnement de l'esprit et peut-être l'amélioration du cœur.

#### NOTICE

SUR

# AUGUSTIN COURNOT

MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE

DISCOURS DE RÉCEPTION

De M. Louis SAINT-LOUP
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES SCIENCES

(Séance publique du 27 janvier 1879.)

Messieurs,

En prenant pour la première fois la parole comme membre de l'Académie, j'aurais été heureux de traiter quelque sujet original pour reconnaître la grande bienveillance qu'elle a bien voulu me témoigner en m'appelant dans son sein.

Le cercle habituel de mes études ne comportait guère le développement d'un travail où se révèle, comme vous venez de l'entendre, l'élégance de style et la finesse de pensée qui charment l'oreille autant que l'esprit et me faisait une tâche difficile en m'imposant une lecture trop abstraite, sinon trop sérieuse.

J'ai cru éluder en partie cette difficulté en m'abritant derrière une illustration scientifique de la Franche-Comté, un des membres de votre Compagnie, Messieurs, dont le nom figurera certainement avec éclat à la fois parmi les géomètres et les philosophes, qui, penseur aussi profond qu'analyste distingué, sut appliquer avec succès la science du raisonnement et du calcul aux problèmes difficiles de l'économie politique, et tenta de déterminer le degré de certitude, la méthode et les principes de chacune des branches des connais-

sances humaines, tout en se signalant par de remarquables traités sur les hautes mathématiques.

Quelques-uns d'entre vous, Messieurs, ont pu reconnaître à ces traits généraux un des hommes éminents de l'Université. M. Cournot, mort, il y a deux ans à peine, recteur honoraire de l'Académie de Dijon.

Antoine-Augustin Cournot, né à Gray le 28 août 1801, entra à l'Ecole normale en 1821. Nommé en 1834 professeur à la Faculté des sciences de Lyon, puis appelé l'année suivante aux fonctions de recteur de l'Académie de Grenoble, il devenait trois ans plus tard inspecteur général de l'Université. A la réorganisation des rectorats en 1854, il fut placé à la tête de l'Académie de Dijon. Nommé commandeur de la Légion d'honneur en 1861, il quitta la direction de l'Académie de Dijon en 1862, époque à laquelle il prit sa retraite et se consacra tout entier à ses méditations favorites. Si sa biographie est courte, son œuvre est considérable. De 1838 à 1875, il publia une série d'ouvrages formant au delà de quinze volumes, dont plus de la moitié sont consacrés à l'étude de questions philosophiques.

Il ne saurait entrer dans le cadre de mon sujet de vous parler avec détail de travaux aussi importants, et je n'oserais entreprendre de les juger. Mais il me sera permis, pour vous donner une idée de la nature des spéculations de M. Cournot, de chercher parmi ses ouvrages celui où l'analyse laisse place à des considérations qui touchent à des notions usuelles généralement vagues et qu'il peut être utile de préciser. Dans un premier volume ayant pour titre Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, il tente d'introduire avec des formules d'algèbre la précision mathématique qui lui semble indispensable dans les questions d'économie politique. Peu satisfait, sans doute, de son œuvre, il abandonne pour un temps cette science difficile pour l'analyse et fait paraître en 1841, sous le titre de Théorie des fonctions, un traité de calcul différentiel et intégral. Deux, aus

après, toujours préoccupé des moyens d'atteindre le plus haut degré de certitude dans l'étude des problèmes dont la solution ne peut être mathématiquement définie, il publie, en 1843, son Exposition de la théorie des chances, le meilleur traité du calcul des probabilités qui ait paru dans ces derniers temps. Je voudrais vous en parler avec quelque détail et ajourner un instant l'énumération de ses autres travaux.

Dans ce traité, l'auteur se propose un double but : d'abord de mettre à la portée des personnes qui n'ont pas cultivé les hautes mathématiques les règles du calcul des probabilités, sans lesquels on ne peut se rendre un compte exact ni de la précision des mesures que réclament les sciences d'observation, ni de la valeur des nombres obtenus par la statistique ou des conditions de succès de beaucoup d'entreprises commerciales. Il se propose en outre de rectifier des erreurs ou dissiper les obscurités dont les ouvrages des plus habiles géomètres sur ce sujet délicat n'étaient point exempts. La théorie des probabilités a pour objet certains rapports numériques qui prendraient des valeurs fixes et complétement déterminées si l'on pouvait répéter à l'infini les épreuves des mêmes hasards et qui, pour un nombre fini d'épreuves, oscillent dans des limites d'autant plus resserrées, d'autant plus voisines des valeurs finales que le nombre des épreuves est plus grand. On voit dès lors que cette théorie est la base de la statistique. La partie capitale du travail de M. Cournot est celle qui a pour objet de bien faire comprendre la valeur philosophique des idées de chance, de hasard, de probabilité et de vrai sens dans lequel il faut entendre les résultats des calculs auxquels on est conduit par le développement de ces idées fondamentales. On y trouve des idées neuves qui ont conduit à envisager la doctrine des probabilités a posteriori d'une façon originale, un choix d'exemples assez variés pour que l'on puisse se faire une juste idée de l'utilité de la théorie des chances et pour que tous ceux qui cherchent dans la statistique autre chose que des résultats bruts soient mis sur la voie des applications nouvelles qu'ils pouvaient être tentés d'en faire. Ce résumé rapide du but que s'est proposé l'auteur est insuffisant pour faire comprendre comment une chose aussi vague que ce que nous nommons la probabilité peut être introduite dans le calcul et s'estimer rigoureusement, et il ne semble pas déplacé de montrer comment la probabilité est susceptible d'une définition numérique.

Etant admis qu'un certain nombre d'événements puissent se produire, et que parmi eux quelques-uns aient un caractère déterminé, on dira communément qu'il y a une certaine probabilité que l'un de ces derniers se produise. Je prends pour expliquer ma pensée un exemple des plus vulgaires. Vous avez sans doute assisté au retour des pêcheurs sur une plage quelconque, et vous les avez vus revenir chargés de raies, de soles, de seiches, de rougets, etc., et comme vous aimez la sole, vous avez quelquefois regretté son absence. Si sur dix pêches sept en ont fourni, vous direz qu'il est probable que vous aurez des soles à la pêche suivante; mais si vous êtes accompagné d'un mathématicien jaloux de vous initier aux sciences exactes, et il n'y en a que trop dans ce cas, il vous apprendra que la probabilité de l'arrivée de la sole est  $\frac{7}{10}$ , rapport du nombre des cas favorables au nombre des cas possibles, et qu'il faut la qualifier de probabilité a posteriori, parce que sa connaissance est née de l'observation, tout en vous avertissant qu'il est nécessaire, pour émettre cette opinion avec quelqu'autorité, de supposer constantes les conditions de la pêche. Vous attendez un voyageur de Dijon, le train renferme 4 voitures, quelle est la probabilité que le voyageur soit dans la seconde voiture? Cette probabilité est 1/4 puisqu'il n'y a qu'un seul cas favorable et quatre cas possibles, et il faut la qualifier de probabilité a priori, parce qu'elle repose sur une hypothèse. Elle serait 1/3 pour 3 voitures, 1/2 pour 2 et 1 pour une seule voiture. Ce serait la certitude étant admis que le voyageur n'est pas resté en route, ce que les chemins de fer ne garantissent pas.

Je ne puis songer, Messieurs, à vous faire en quelques minutes un cours sur le calcul des probabilités et à vous montrer combien sont variées les questions dans lesquelles ce calcul intervient. La probabilité d'un événement peut résulter de conditions nombreuses, elle peut par exemple résulter du concours de deux événements simples, et il est aisé de démontrer que dans ce cas elle s'estime par le produit des probabilités des deux événements.

Vous allez voir un médecin qui s'absente un jour par semaine et deux mois entiers dans l'année, et vous ignorez les jours et les mois d'absence; quelle est la probabilité de rencontrer votre homme? La probabilité pour que votre visite ait lieu dans l'un des dix mois de son séjour est  $\frac{10}{12}$ , et pour qu'elle tombe sur l'un des six jours de la semaine où il est chez lui, la probabilité est  $\frac{6}{7}$ ; la probabilité de le rencontrer

est donc  $\frac{10}{12} \times \frac{6}{7}$ , c'est-à-dire  $\frac{5}{7}$ . La probabilité ainsi estimée est la probabilité a priori.

Je suppose maintenant que le médecin ait donné ordre de tenir note des clients qui se présentent, et que d'année en année on compte le nombre des clients qui se sont présentés et ceux qui ont été reçus, il y a une probabilité très grande que le rapport de ces deux nombres sera d'autant moins éloigné de  $\frac{5}{7}$  que le registre des observations embrassera un temps plus long, et on en conclura que le médecin passe les  $\frac{2}{7}$  de son temps hors de chez lui. On aura ainsi obtenu un résultat de statistique. La conclusion sera-t-elle parfaitement exacte? Oui, à la condition que les visiteurs se soient tous présentés dans les conditions d'incertitude d'accès qui ont été

définies. Cet exemple simple suffit à faire comprendre que la statistique la plus scrupuleuse peut être entachée d'erreur et réclame une observation minutieuse pour assurer un classement utile des faits observés. Elle ne fait ressortir d'abord qu'un fait général, mais une analyse plus détaillée peut permettre d'arriver aux causes. C'est ainsi que dans l'exemple donne on conçoit que l'examen des dates auxquelles les faits se sont produits puisse conduire à des conclusions particulières, et je n'avais d'autre but en vous le soumettant que de vous montrer la liaison qui unit la probabilité et la statistique et de vous faire pressentir les difficultés que présente cette science éminemment pratique, difficultés que M. Cournot a soumises à une analyse aussi profonde que savante. De nos jours, la statistique a pris un très grand développement et s'étend à de nombreuses classes de faits. C'est ainsi que les résultats de la statistique criminelle nous montrent ce que notre expérience personnelle pouvait du reste déjà nous apprendre, c'est que la femme est beaucoup meilleure que l'homme : car dans des accusations de crimes contre les propriétés, on compte 26 femmes pour 100 hommes, et 16 femmes seulement pour les crimes contre les personnes. Une autre statistique intéressante est celle qui se rapporte aux naissances. Ainsi on compte en moyenne 1060 garçons pour 1000 filles; les statisticiens n'en ont pas encore trouvé la cause, toutefois il paraîtrait que l'âge respectif des parents exerce une certaine influence, mais cette cause est loin d'être unique.

Permettez-moi d'abandonner la statistique pour vous dire quelques mots d'une loi qui a déjà été invoquée plus haut et qu'on appelle la loi des grands nombres. Un exemple pris en passant va nous y conduire. Vous connaissez tous le jeu de société qu'on appelle la banque.

Quand un banquier est malheureux, les joueurs généreux, et il s'en trouve toujours, lui conseillent ordinairement de faire l'horloge. Vous savez que le jeu de l'horloge consiste, étant donné les 13 cartes d'une couleur, à les appeler successivement par leur numéro de tirage. Le banquier gagne si la carte appelée porte un nombre de points égal à son numéro de sortie. Il est facile de se rendre compte de l'excellence du conseil donné au banquier. La probabilité de la sortie de l'as ou un au premier coup est en effet 1/13. Quelle est la probabilité de la sortie du deux au deuxième coup? Il faut pour cela que le deux ne soit pas sorti au premier coup, la probabilité de cet événement est  $\frac{12}{43}$ , il faut en outre que sur les 12 cartes restantes le deux sorte au deuxième coup, événement dont la probabilité est  $\frac{1}{12}$ , la probabilité de la sortie de deux au deuxième coup est donc  $\frac{12}{13} \times \frac{1}{19}$  ou  $\frac{1}{13}$ . On verrait de même que la probabilité de la sortie du trois au troisième coup est encore  $\frac{1}{13}$ . La probabilité de la production de l'un quelconque de ces événements est la somme des probabilités de chacun des événements partiels, elle est donc  $\frac{13}{13}$  ou 1, c'est-à-dire la certitude. Cette certitude n'est pas la certitude philosophique, mais bien la certitude mathématique. Par là il faut comprendre que si l'on jouait la partie un très grand nombre de fois, et si l'on comptait le nombre de fois qu'une carte est sortie à son rang, ce nombre différerait d'autant moins du nombre des parties jouées que celui-ci serait plus considérable, en ayant soin, bien entendu, de poursuivre la partie jusqu'au bout. La loi des grands nombres consiste donc en ceci, savoir que dans la répétition des épreuves il y a une probabilité croissante, que le rapport des nombres respectifs de deux événements se rapproche du rapport de la probabilité de ces événements. Ainsi, dans la loterie qui se tire actuellement, si vous comptez combien de fois chaque série est sortie, vous trouverez, a mesure

que le tirage se continuera, que ces nombres se rapprochent de plus en plus de l'égalité.

Cette loi des grands nombres a une importance considérable, elle est en quelque sorte l'expression de la constatation de ce fait, que dans certaines séries d'événements il y a complète indépendance de causes, tandis que dans d'autres cas elle révèle l'existence de causes inconnues. Admettez que dans l'opération dont je viens de parler, on constate que dans la suite des tirages il est sorti sensiblement un même nombre de chacune des séries, et cela à mesure que le nombre des tirages augmente, on sera conduit à conclure qu'il y a une parfaite identité entre les causes qui font apparaître l'une ou l'autre série, ou une complète neutralisation des causes qui pourraient faire sortir une série plutôt qu'une autre. Mais si au contraire certaines séries sortaient manifestement plus souvent que d'autres, on en conclurait l'existence de causes indéterminées favorisant cette particularité.

L'expérience, appuyée sur la loi des grands nombres, a conduit M. Cournot à la définition du hasard, et c'est par là que je terminerai cette digression déjà trop longue.

Pour le philosophe, il n'y a pas de hasard, — ainsi que l'a dit l'illustre auteur de la *Mécanique céleste*, tout s'enchaîne, l'état présent de l'univers est l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre; une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs, si elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux.

M. Cournot esquive l'inflexible logique des événements par une distinction plus subtile peut-être que fondée.

Il admet bien que tel événement attribué au hasard a souvent des causes parfaitement définies, qui nous échappent pour une raison quelconque, et il regarde cet événement comme résultant du concours d'un certain nombre de séries de causes qui s'enchaînent et qui ont entr'elles une certaine dépendance, dès lors il avoue que ce n'est point un hasard. Mais, d'autre part, M. Cournot admet le développement de séries de causes n'ayant entr'elles aucune dépendance, et il émet cette opinion comme une croyance du sens commun. Ces séries indépendantes, venant à rencontrer les premières, déterminent les événements qu'il faut, selon lui, attribuer au hasard. A quels caractères reconnaîtra-t-on qu'une série d'effets est indépendante d'une autre série, ou que deux faits sont indépendants, c'est ce que M. Cournot ne dit pas, laissant ainsi une large place à une discussion dans laquelle je ne saurais entrer.

J'ai cherché, Messieurs, à vous donner une idée du genre de spéculations auxquelles s'est livré M. Cournot, mais je n'ai point encore épuisé la seule énumération de ses œuvres. Nous ne sommes encore qu'en 1843. En 1847, l'illustre géomètre publiait un travail nouveau de l'Origine et des limites de la correspondance entre l'algèbre et la géométrie.

Au lieu de vous rendre compte de ce livre que j'ai lu, je préférerais vous faire connaître le sentiment de la critique sur un ouvrage plus important que je n'ai pas lu, je veux parler de l'Essai sur le fondement de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique, mais le temps est court, je serai bref dans la crainte d'abuser de votre bienveillante attention.

Le livre de M. Cournot est un riche recueil d'observations faites à loisir et avec toute la liberté d'un esprit qui n'a d'autre souci que la vérité. C'était une tâche neuve et difficile que de passer en revue les diverses branches des connaissances humaines, de déterminer le degré de certitude, le criterium, la méthode, les principes propres à chacune d'elle, et cela non pas d'une manière abstraite et générale, mais sur des exemples nombreux, décisifs et clairement expliqués. L'auteur y

a déployé de rares qualités d'esprit, beaucoup de sagacité et de finesse, et en même temps la rigueur et la précision que donne ordinairement l'étude habituelle des sciences exactes. Dans le cours de ces savantes recherches, il rencontre la plupart des questions de la philosophie, et, sans les épuiser, laisse sur toutes des observations neuves et des aperçus ingénieux. A défaut de plan régulier, on peut saisir la pensée générale du livre. Il se propose de rechercher, dans les diverses branches des connaissances humaines, ce qui en fait le caractère scientifique. Pour qu'un ensemble de connaissances mérite le nom de science, il faut, dit-il : « Que les faits qui en constituent la matière soient susceptibles de vérification; que ces faits se succèdent dans un ordre logique. » L'auteur trouve ce double caractère dans les sciences mathématiques et physiques, mais il ne l'aperçoit pas dans l'histoire, la métaphysique, la psychologie et en général dans ce que l'on appelle les sciences morales. L'histoire a bien la matière de la science, mais les faits, bien que généralement susceptibles de vérification, ne présentent pas l'enchaînement rigoureux qui permet des inductions ou des déductions infaillibles. De là ces prétendues formules scientifiques à l'aide desquelles l'histoire sait donner l'explication du passé et que l'on ne saurait appliquer sans défiance à la prédiction de l'avenir. M. Cournot semble être dans le vrai en ne considérant pas la philosophie comme une science, mais comme une partie de la science; selon lui, elle n'est que la théorie qui sert à expliquer et à coordonner les faits qui font, la matière de tel ou tel ordre de connaissances. Supprimez les faits et leur enchaînement, et la philosophie disparaît.

Il me faudrait, pour être complet, vous entretenir encore de ses Traités de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire, de la Théorie des richesses, ouvrage remarquable où il s'occupe des questions si nombreuses dont l'ensemble constitue l'Economie politique; de ses Considérations sur la marche des idées et des événements dans les

temps modernes; de ses Etudes sur l'emploi des données de la seience.

J'ai nombre de raisons de m'arrêter, dont la moindre n'est pas le désir de laisser à mes confrères le temps de vous charmer par de plus intéressantes lectures. J'avais en vue de vous faire connaître l'objet général des travaux de M. Cournot, de préciser quelques notions vagues; je me déclare satisfait si j'ai pu vous conduire à reconnaître que notre compatriote mérite d'être considéré; non seulement comme un savant qui fait le plus grand honneur à la Franche-Comté, mais comme un des grands géomètres philosophes dont la patrie a le droit d'être fière.

# RÉPONSE DE M. LE PRÉSIDENT DE VAULCHIER Au discours de M. SAINT-LOUP.

### Monsieur,

Vous venez de parler une langue que plusieurs d'entre nous n'ont pas toujours dû comprendre. L'Académie ne peut vous en faire un reproche, puisqu'elle cultive les belles-lettres, les arts et les sciences. Vous vous êtes exprimé avec toute la clarté possible sur des matières qui n'ont rien d'obscur, mais qui veulent, pour être comprises, des études spéciales, étrangères au grand nombre. Si nous voulions nous plaindre, vous pourriez dire de nous ce qu'Ovide disait des Sarmates: Ces gens me traitent de barbare, parce qu'ils ne me comprennent pas:

Barbarus his ego sum, quia non intelligor illis.

mais vous ne nous traitez point en Sarmates; vous demandez pardon de votre science; vous cherchez dans les ouvrages du grand mathématicien dont vous nous racontez l'histoire ce qui peut le moins effrayer notre ignorance. L'économie politique est devenue une science que personne ne doit ignorer, mais qu'il faut appliquer avec prudence aux nations et dont les conséquences rigoureusement déduites pourraient devenir de sérieux dangers. La théorie des chances ou le calcul des probabilités est une science mathématique et dont les résultats sont certains. Heureusement, elle reste en dehors de la vie morale, elle ne s'applique pas aux événements dans lesquels le libre arbitre de l'homme joue un rôle important; je dis heureusement: car ce serait un malheur pour l'homme que de savoir son avenir.

Vous êtes entré par la bonne porte dans la carrière scientifique: formé au professorat dans cette brillante école normale qui a produit tant d'hommes distingués, vous avez obtenu une chaire à la faculté des sciences de ce malheureux Strasbourg où règne maintenant avec toute la raideur germanique une université imposée au pays. Vous avez quitté l'Alsace le jour où la France en a pris le deuil; enfant de la Comté vous êtes venu vous consoler au milieu de vos chères montagnes, dans cet admirable val de la Loue encore fumant des horreurs de la guerre. Nommé professeur à la faculté de Besancon, votre esprit chercheur s'est occupé, en dehors de vos études habituelles, des problèmes nouveaux que des hommes comme vous sont destinés à résoudre, en mettant à la portée du public des résultats encore incertains. J'apprends au moment où j'écris ces lignes que vous venez d'être nommé directeur de l'observatoire astronomique et météorologique qui va s'élever bientôt, à nos portes.

Ce choix, qui nous honore tous, nous donne ainsi qu'à vous l'espoir que vous ne quitterez plus la patrie Comtoise. Vous continuerez, Monsieur, à nous parler de la science; dans un siècle où elle tient une grande place, il ne s'agit pas seulement d'en reculer les limites, il faut la rendre vulgaire; c'est à vous et à ceux qui vous ressemblent qu'appartient cette utile mission.

# REMERCIEMENT

## A L'ACADÉMIE DE BESANÇON

Par M. Pierre MIEUSSET

NOUVELLEMENT ÉLU MEMBRE RÉSIDANT.

(Séance publique du 27 janvier 1879.)

Messieurs, mon cœur flatté, confus, vous remercie Du bienveillant honneur fait à ma poésie; Et ma Muse, en réponse à votre accueil charmant, S'empresse d'essayer en vers un compliment. Car c'est elle, Messieurs, qui, de vos lauriers ceinte, M'introduit, humble barde, en votre docte enceinte. Je viens donc, plein de joie et de craintes aussi, Vous offrir mon hommage et vous dire : Merci !-Merci de protéger, d'accueillir les poètes Et de laisser vibrer leurs lyres dans vos fêtes, Quand le vulgaire est sourd à ces enfants réveurs Qui vont cueillir du Beau les poétiques fleurs, Quand il foule à ses pieds la cigale sonore Qui chante, inoffensive, et se plaît dès l'aurore A célébrer les bois, les moissons, le ciel bleu Et se console ainsi du sort que lui fit Dieu. Qu'importent l'idéal, le soleil et la rose A qui ne voit que l'or, les calculs et la prose! Mais votre Académie, offrant ses palmes d'or, Des jeunes ménestrels encourage l'essor; Et vraiment ses faveurs ont dépassé mon rêve En donnant près du maître une place à l'élève. J'aime à la voir debout, gloire du sol natal, Dévoilant la science ou sculptant l'idéal.

Aux enfants d'Esculape, à ceux de Pythagore, Au Droit, à l'Eloquence au flot pur et sonore, A l'Histoire, aux Beaux-Arts, elle dit : Travaillez ! Et par vous ses jardins sont de fleurs émaillés. Mais pour moi je n'ai pas ce qu'il faut au poète, La liberté, les champs, le ciel pur sur ma tête. La Muse me sourit; mais j'ai d'autres devoirs Et je n'ai pour chanter que le calme des soirs. Adieu le feu sacré qui brûlait dans mon âme! Les chiffres tous les jours en éteignent la flamme : L'algèbre, les compas, les noirs chemins de fer Et les tunnels, pareils à des portes d'Enfer, Et les marteaux, la poudre et le cri des machines Font fuir l'essaim vermeil des visions divines. J'ai du chasser cent fois la Muse, mes amours, Qui s'enfuit en pleurant — mais qui revient toujours.

Que je voudrais pourtant, quand mon pays m'inspire, Pouvoir lui consacrer tous les chants de ma lyre! Je dirais ton beau nom, ò ma Franche-Comté! Ton amour de la gloire et de la liberté, Tes grands morts, tes savants, tous ces héros fidèles Qui, nous parlant ici, nous couvrent de leurs ailes. Je peindrais tes vallons et leur décor changeant, Tes grottes, tes rochers, tes cascades d'argent, Tes grands bois dont Virgile eut chanté les ombrages Et tes prés émaillés et tes sommets sauvages Et tes lacs enchanteurs, inspirant sur leurs bords Nos poètes aimés aux gracieux accords. Puis, élevant mon vol au ciel de l'espérance, Je dirais Besançon qui veille sur la France, Car l'amour du pays au cœur de ses enfants Parfois peut éclater en hymnes triomphants.

Oh! si du moins ma flûte a quelque mélodie, Messieurs, j'imiterai ce berger d'Arcadie Qui portait sur l'autel — pur présent de son cœur — Une coupe de hêtre ou quelque simple fleur. Décorateur obscur, j'ai des vases d'argile Et de frêles festons à joindre au péristyle De vos fiers monuments en marbre de Paros; Vous saurez en sculpter les dieux ou les héros.

#### RÉPONSE DE M. LE PRÉSIDENT DE VAULCHIER

#### Au remerciement de M. Pierre MIEUSSET.

On nous disait naguère : où sont donc les poètes? Ils s'en vont pour toujours, ces nobles interprètes De l'esprit et du cœur, des héros et des dieux. La Muse se retire et nous fait ses adieux. Vos poétiques chants, vos vers remplis de charmes Dissipent cette erreur et chassent nos alarmes; Vous le prouvez, Monsieur, la Muse vit encor, Elle a toujours son luth et sa couronne d'or. Celle que vous aimez, celle qui vous inspire Entretient dans votre âme un pur et saint délire. Déjà plus d'un succès répond à votre ardeur; Toulouse vous accueille et vous offre une fleur. Nous, vos frères comtois, tout fiers de vos victoires, Nous vous ouvrons nos rangs, nous adoptons vos gloires. Venez donc, ô poète, où l'art pur vous attend. Quand la Muse vous cherche, oubliez un instant Et l'équerre, et la règle, et l'algèbre maudite; Laissez-les battre en vain votre porte interdite; Et quand le feu sacré dans votre cœur a lui, Faites-nous de beaux vers comme ceux d'aujourd'hui.

## PATRIOTISME FRANC-COMTOIS

DISCOURS DE RÉCEPTION

De M. Léonce DE PIÉPAPE

CAPITAINE D'ÉTAT-MAJOR.

(Séance publique du 27 janvier 1879.)

#### Messieurs,

Vous avez présentes à la mémoire les belles paroles par lesquelles Montalembert salua un jour, à l'Académie française (1), la terre qui s'appelait autrefois la Franche-Comté:

- « Parmi nos provinces de l'Est, » s'écria-t-il, « il existe une contrée dont le nom porte l'empreinte de son histoire, de sa vieille indépendance, du mâle courage de ses enfants. » Ne vous alarmez pas, Messieurs, si plus loin il nous montre les paysans comtois se faisant enterrer la face contre terre, pour témoigner de l'aversion que leur inspiraient la conquête française et la domination de Louis XIV; car il s'empresse d'ajouter, comme pour nous rassurer aussitôt:
- « Et toutefois, à la fin du xviiie siècle, tous les cœurs y étaient tellement imprégnés du sentiment national, que nulle province n'a fourni à la patrie menacée des bataillons de volontaires plus nombreux et plus prodigues de leur vie. Cette terre généreuse n'a cessé de produire des héros, que lorsque la France eut cessé de combattre. »

Vous me trouveriez bien mal inspiré, Messieurs, si, en vous remerciant, non sans quelque confusion, de l'honneur inespéré que vous me faites, j'osais l'attribuer à des titres

<sup>(</sup>i) Discours de réception du 5 février 1852.

personnels. N'ayant à vous apporter qu'un peu de goût pour l'étude, je sais que cet honneur est dû seulement à mon uniforme, à l'esprit patriotique et militaire dont vous aimez à voir autour de vous l'emblême, et qui déjà compte à votre tête, dans la personne d'un prince (1), un illustre représentant.

Je répondrai, ce me semble, à votre pensée bienveillante, en venant vous entretenir d'un des sentiments qui vous tiennent le plus au cœur : le Patriotisme franc-comtois.

Il jaillit en éclairs de toutes les pages de vos annales. Il les illumine d'un feu sans cesse renaissant, et aucun langage peut-être ne résume d'une façon plus saisissante vos traditions guerrières, votre amour du pays natal, que le noble éloge dont j'ai voulu vous faire entendre l'écho.

Permettez donc au dernier venu dans cette enceinte, de se mettre, en abordant son sujet, sous le haut patronage du grand orateur qui a rendu à votre province un hommage éclatant, après avoir été l'une des gloires de cette Académie (2).

Vous ne l'oubliez point, Messieurs : c'est à la France que vous devez votre institution (3).

Vous parler de la réunion de la Franche-Comté, c'est simplement vous représenter votre acte de naissance. Redire le patriotisme de vos pères en lutte avec les Français, c'est vous faire mesurer par la pensée tout le chemin qu'ils ont parcouru depuis la conquête, dans un sens si opposé.

Aujourd'hui, la patrie française est une; et, s'il pouvait rester quelque distinction entre nos vieilles provinces, ce serait tout au plus dans le souvenir des érudits. Les Comtois en particulier font si bien corps avec la France, qu'on ne

<sup>(1)</sup> Mgr. le duc d'Aumale, commandant le 7e corps à Besançon.

<sup>(2)</sup> M. de Montalembert a été reçu à l'Académie de Besançon au mois de janvier 1840.

<sup>(3)</sup> L'Académie de Besancen a été fondée au mois de juin 1752.

saurait se représenter la France sans la Comté. Il fut un temps cependant où cette unité n'existait pas, et où il y avait, à proprement parler, sur le vieux sol de la Gaule, une foule de nationalités séparées, parfois en antagonisme. A chacune correspondait un patriotisme spécial; et certes il est on ne peut plus honorable aux générations nouvelles, d'en aller recueillir, avec une sorte de piété filiale, les manifestations dans l'histoire. C'est ainsi qu'avant la fin du xviire siècle, la Franche-Comté était un pays, les Francs-comtois formaient un peuple. Aussi existait-il dans cette province un sentiment national très-prononcé, et c'est pourquoi, maintenant encore, on vous trouve en quelque sorte deux cœurs, deux patriotismes.

Votre histoire les explique l'un et l'autre et tous deux vous font également honneur.

Mais ce n'est pas le patriotisme des Comtois de nos jours qu'il est besoin de vous redire ici. Celui-là certes, vous en avez vu de trop près les marques, pour n'en point sentir, buriné dans vos mémoires, le souvenir ineffaçable.

Ne vous semble-t-il pas assister encore au passage de ces légions pâles et glacées, qui, le désespoir dans le cœur, ont sillonné vos routes ensevelies sous la neige? Ne croyez-vous plus entendre le canon de vos forteresses, résonnant comme un glas funèbre, à Salins, à la Cluse, et terrifiant l'ennemi jusque dans sa victoire? L'héroïsme était partout en Franche-Comté. Il affrontait tous les genres de souffrance avec tous les genres de péril. La mort semblait se faire un jeu de jalonner les dernières marches de l'armée, comme si elle avait eu mission de sauver tout ensemble un même honneur : celui de la patrie comtoise et celui de la patrie française.

Pour perdre d'aussi lugubres souvenirs, il faudrait n'avoir pas tressailli de ces angoisses; et, pour faire revivre à vos yeux les prodiges d'un patriotisme à ce point exalté par le malheur, il me suffira de vous citer ces admirables oraisons funèbres qui ont retenti ensuite sur vos champs de bataille, et où l'un des membres les plus éminents de cette Academie (1) a trouvé des accents si véritablement français!

La barrière du Jura est le complément indispensable des frontières naturelles de la France. Aussi la France avait besoin du pays comtois. Elle l'attendait de siècle en siècle; et, plus elle approchait de son unification, plus lui manquait cette généreuse province. Tel est le mobile, (j'allais dire l'excuse), qui a périodiquement poussé les armées françaises contre elle, et l'a si cruellement exposée à leurs sévices, il faut bien le reconnaître, chaque fois que la France a voulu brusquer par la conquête la réunion prédestinée de la Franche-Comté.

On considère trop volontiers l'idée de la patrie commune comme le fruit de notre civilisation moderne. La maison royale de France avait fait de cette grande idée la base de sa politique traditionnelle : ce sera, Messieurs, son éternel honneur.

La Franche - Comté se trouvait naturellement englobée dans le vaste plan d'agrégation conçu par le patriotisme de nos rois et formulé un jour avec tant d'éclat par Sully. Elle ne s'est refusée pendant plusieurs siècles à ses souverains naturels, que sous l'empire d'une juste reconnaissance pour les bienfaits d'un gouvernement particulier, rempli d'immunités et de douceur. Les vicissitudes du moyen-âge l'avaient subordonnée tour-à-tour à des dominations étrangères, dont pas une seule ne fut oppressive : aussi, à travers tous ces changements opérés sans violence et sans usurpations, vos pères ont-ils pu se plier successivement à des suzerainetés différentes, et pourtant n'en jamais trahir aucune.

Ils ont fait de l'obeissance, de la fidelité, leurs devises, tout en gardant une sorte d'autonomie dont ils se montrèrent

<sup>(1)</sup> Mgr. Besson, évêque de Nimes: Oraisons funèbres des soldats français morts à Châtillon-le-Duc, à Héricourt, à la-Cluse, etc., 1871-73.

constamment jaloux, et qui était plutôt le produit des événements que la conséquence des origines.

C'est la politique, c'est le sort aventureux des partages ou des alliances, qui avaient jeté la province hors de sa gravitation naturelle, tantôt dans l'orbite allemand, tantôt dans l'orbite espagnol. Mais, si nous pénétrons un instant la nuit de ses légendes, nous y trouverons des Séquanais, c'est-à-dire des membres de la grande confédération gauloise. Il y a même parmi vous une école accréditée (1), d'après laquelle Vercingétorix aurait choisi votre sol pour y ensevelir dans sa défense suprême les derniers champions de la Gaule. Une telle opinion n'a pu naître, ce me semble, que d'une pensée patriotique, évidemment soucieuse de resserrer davantage encore les origines comtoises et françaises.

Si plus tard la Séquanie s'est trouvée envahie par les Burgondes, ces barbares n'ont-ils point débordé de ses limites en s'étendant vers la Méditerranée, et cette longue zône appelée tour à tour la Lotharingie, puis la France impériale, a-t-elle jamais pu être considérée comme hors de la vieille patrie française, parce que les Francs n'y ont pas primitivement régné?....

Non, sans doute..... car les Burgondes ont ensuite cédé la place à leurs vainqueurs, ou se sont mélangés avec eux. Vos compatriotes, après avoir été Gaulois, sont donc devenus Francs: ils se sont en quelque sorte élancés du double berceau de la France!

Aû démembrement de l'Empire de Charlemagne, le traité de Verdun fit passer la haute Bourgogne de la monarchie franque dans le royaume de Lothaire.

Charles-le-Chauve veut la ressaisir; mais il trouve en face de lui un héros, Gérard de Roussillon, qui vient intrépidement, avec sa petite armée, l'attendre dans les montagnes du Jura. Le roi franchit la Saône et l'attaque à l'aide de troupes

<sup>(1)</sup> V. la brochure : Alaise et Séquanie, 1860, par M. DELACROIX.

formidables. Gérard tient bon, et, poursuivi sur les hauts plateaux, succombe dans une bataille désespérée, qu'on suppose avoir été livrée auprès de Pontarlier. Vous avez lu, Messieurs, le savant commentaire par lequel un membre de votre Compagnie (1) a su interpréter cette vieille légende. Gérard de Roussillon fut le premier représentant du patriotisme dans la Haute-Bourgogne. Sa renommée a été chantée par les poètes du moyen-âge, et sa figure chevaleresque est mêlée à tous les souvenirs guerriers et populaires de votre pays.

Au XIII° siècle, le drapeau de la nationalité fut brillamment tenu dans le comté de Bourgogne par Jean de Châlon l'Antique et Jean de Châlon-Arlay, les chefs de cette vaillante noblesse appelée à figurer avec tant d'illustration sur tous les champs de bataille de l'Europe et aux rivages de l'Orient.

Malgré leurs déchirements intérieurs, chaque fois que la cause nationale se représentait, soit qu'elle fût compromise par une invasion allemande, comme celle de Rodolphe de . Habsbourg, soit qu'elle fût mise en péril par des compétitions françaises, comme au temps de Philippe-le-Bel, les chevaliers comtois descendaient de leurs donjons, pour venir nouer entre eux des confédérations, où tout était mis en commun sur le terrain de la défense militaire. Ils allèrent même jusqu'à s'allier aux Anglais, pour mieux sauvegarder leur liberté.

Mais, quand le mariage de l'héritière d'un comte de Bourgogne avec le fils d'un roi de France eut placé la province, par une voie naturelle, sous l'administration française, les Comtois parurent d'autant plus accessibles aux institutions de Philippe-le-Bel, qu'ils s'y trouvaient mieux disposés par leurs origines. Je ne vois rien la, Messieurs, qui porte atteinte à leur patriotisme local : il allait se confondre pendant la guerre de cent ans avec la cause nationale de la France. On trouve les hauts barons comtois suivant Jean-

<sup>(1)</sup> M. le président CLERC: Etude sur Gérard de Roussillon. 1869.

le-Bon dans sa captivité; et, tandis que ce prince languissait en Angleterre, la reine, se souvenant de sa vieille terre natale, venait comme une autre Marie-Thérèse d'Autriche, la frapper du pied pour en faire jaillir des soldats. Un peu plus tard, nous voyons à la tête de la marine française, l'amiral Jean de Vienne, une des plus brillantes figures de la chevalerie comtoise, tout récemment mise en lumière par l'un des érudits dont s'honore cette Académie (1). L'heure des haines et des représailles contre la France n'avait pas sonné encore. C'est la détestable politique de Louis XI qui devait en donner le signal, et retarder de deux cents ans le terme des vicissitudes de la province.

Le comté de Bourgogne faisait alors partie des Etats de Charles-le-Téméraire. Le duc avait formé, d'accord avec Louis XI, un projet d'union entre le dauphin et l'héritière de Bourgogne. Mais les indignes procédés de l'astucieux monarque à l'égard de la jeune duchesse, amenèrent la rupture du mariage et excitèrent l'indignation de tous les cœurs comtois. A l'exception du prince d'Orange qui se laissa un instant gagner par le roi, tous les hauts barons se coalisèrent, et partout les troupes royales furent chassées, après une courte occupation.

Cependant, au mois d'avril 1477, le général français Craon reprit la campagne, ravagea tout le bailliage d'Amont et pénétra jusqu'aux abords de Besançon. Claude de Vaudrey et Hugues de Châtel-Guyon lui barrèrent le passage sur l'Ognon en face du château de Moncley (2). La victoire fut chaudement disputée; la tête du pont d'Emagny resta jonchée de cadavres. La noblesse comtoise avait vaillamment combattu. Elle laissait M. de Châtel-Guyon entre les mains des Fran-

<sup>(&#</sup>x27;) V. Jean de Vienne, par M. le marquis DE LORAY, 1877.

<sup>(2)</sup> V. la Chronique scandaleuse, vol. XIII, p. 367, coll. Petitot, et la Chronique contemporaine publiée par M. Gauthier, archiviste du Doubs, dans les Documents inédits de l'Académie de Besançon, t. VII

çais. Cette circonstance détermina ses partisans à la retraite, bien qu'en définitive l'action fût demeurée indécise.

Craon poursuivit l'ennemi. Les Bisontins, à son approche, élevèrent des remparts du côté de Chamars, des tours crénelées vers Battant et Charmont. (Déjà Besançon, ville impériale enclavée dans la Franche-Comté, était considérée comme son boulevard.) On doubla l'armement de la place. Le peuple et la noblesse y affluèrent. On y réunit les Etats; on y réorganisa les milices. Les citoyens montaient la garde aux remparts, et plus les grands que les petits (1) disent les contemporains. Parmi eux, on cite la noble ardeur d'un jurisconsulte nommé Despotots, et plus que lui encore, se signalait entre tous l'archevêque Charles de Neuchâtel.

A la nouvelle de ces dispositions, Louis XI s'écria « en grande fureur, qu'il réduirait Besançon jusqu'à y semer la chenevière (2). » Cependant Craon s'avance de sa personne à Châtillon-le-Duc, d'où il fait sommer les Bisontins, ajoutant que son maître lui a donné mission « de les défier à feu et à sang (3). » Il menace de les passer tous au fil de l'épée et de raser leurs murailles. Pour unique réponse, Despotots montre aux hérauts français des rassemblements de milice à Chamars et sur la montagne Saint-Etienne, ainsi que l'artillerie garnissant les remparts; puis le conseil de ville prend à l'unanimité la détermination « de manger les femmes et les enfants, plutôt que de faire sa soumission au roi (4). » Les dames qui me font l'honneur de m'entendre voudront bien, j'espère, excuser une résolution aussi sauvage, en faveur du stoïcisme qu'elle dénote chez leurs ancêtres.

Craon se retira, et la ville fut ainsi délivrée par la seule attitude de ses citoyens.

<sup>(1)</sup> Chronique contemporaine; enquête de 1477 publiée par M. Ed. CLERC. (Bulletin de l'Académie, janvier 1873.)

<sup>(2)</sup> Id.

<sup>(3)</sup> Id.

<sup>(4)</sup> Id.

Gray contenait à ce moment l'élite des troupes françaises, un petit noyau commandé par un vieil officier du temps de Charles VII, Jean Sallazar. Claude et Guillaume de Vaudrey vinrent de Besançon avec un millier d'hommes, pour affranchir les Graylois de cette occupation. Ils s'avancèrent à la faveur d'une nuit d'orage et pénétrèrent dans la ville par escalade. Se voyant surpris à travers l'obscurité, les gens de Sallazar se mirent à crier : « Aux armes! allumez! » Sallazar lui-même vole à la tête de la garnison du château. Les Comtois éteignent les torches à mesure qu'elles apparaissent, et font main basse sur les Français (!).

Ceux-ci mettent le feu aux maisons, pour se reconnaître à la lueur des flammes. Refoulés sur la citadelle, ils s'entassent dans une grande tour, où l'incendie se propage et où le massacre devient général. Enfin, après dix heures d'une véritable boucherie, il ne reste plus à Sallazar qu'une poignée d'hommes, avec lesquels il essaie vainement de tenir encore. Il offre son pesant d'or pour sa rançon : cette proposition est repoussée. Les Vaudrey veulent le prendre mort ou vif, et escaladent la tour. Sallazar aux abois se précipite du haut des murailles, malgré les flammes, et se sauve avec un petit nombre de compagnons, à demi brûlés comme lui.

Quelque temps après, les troupes royales prenaient, dans Verdun-sur-le-Doubs, un seigneur comtois réputé pour sa haine de l'oppression, Simon de Quingey (2). Le roi le fit enfermer dans une cage de fer et mettre à la question. Mais ni séductions ni tortures ne parvinrent à faire fléchir ce fler patriote. Il y avait au comté de Bourgogne des caractères supérieurs à la volonté des tyrans.

Chaumont d'Amboise y pénétra à son tour, en 1479, avec

<sup>(1)</sup> Histoire de Gray, par MM. Besson et Gatin, p. 103.

<sup>(2)</sup> V. la Notice sur Simon de Quingey, par M. GAUTHIER, archiviste du Doubs, 1873,

une grosse armée composée du ban et de l'arrière-ban de la chevalerie française. Il marcha sur Dole, devant laquelle son prédécesseur avait échoué, mais il fut obligé lui-même de recourir à la trahison pour s'en rendre maître. Le comte de Ferrette lui en livra les portes. Un violent combat s'engagea dans les rues, à l'arme blanche, et presque toute la garnison succomba pendant la mêlée. Une dizaine de citoyens seulement survécurent et refusèrent de se rendre. Petranchés dans une cave dont on montre encore l'entrée, ils voulaient périr comme leurs frères, en se défendant. « On peut bien laisser ces enragés-là pour graine (1), » dit d'Amboise, et il accorda leur grâce.

Tandis que les bourgeois faisaient tête dans les places, les hauts barons se fortifiaient dans leurs châteaux et les disputaient à l'ennemi. Louis XI, implacable dans sen ressentiment, donna l'ordre de réduire ces forteresses une à une. La plupart furent démantelées et n'ont jamais été rétablies. Perchés comme des nids d'aigle aux angles perpendiculaires des plateaux du Jura, ou sur les pitons de ses sommets abrupts, on voit ces vestiges du temps passé, ruines mélancoliques ou tours éventrées, dominer poétiquement les vallées du Doubs, de la Loue, du Lison, du Dessoubre et de l'Ain. Leurs sombres silhouettes redisent au voyageur moderne les sièges soutenus par les seigneurs comtois du xv° siècle contre les troupes de Louis XI.

A côté des prouesses de ces hauts barons, l'héroïsme de la dame d'Oiselay est resté trop célèbre pour être passé sous silence, et vous me pardonnerez, Messieurs, de le rappeler ici : car je serais surpris si, dans cet antique souvenir, vous n'aimiez à lire le secret du courage admirable que les Francs-Comtoises de nos jours ont déployé au chevet des blessés, lors de nos récents malheurs!

D'Amboise avait fait attaquer le château d'Oiselay : la

<sup>(1)</sup> GOLLUT, col. 1383. - Mémoires de Commines, liv. VI, chap. II.

maladie tenait le commandant de la forteresse éloigné des remparts.

La dame d'Oiselay n'hésite pas : elle va prendre la place de son époux au milieu des défenseurs, et leur donne l'exemple d'une intrépidité au-dessus de son sexe. Avisant un officier ennemi qui monte à l'assaut de la muraille en tête de ses compagnons d'armes, cette autre Jeanne Hachette lui arrache sa hallebarde, avant qu'il ait pu franchir le parapet, le tue de sa propre main, renverse dans le fossé ceux qui le suivent, et soutient seule l'effort des assaillants. Ce n'est qu'à grand'peine qu'elle est désarmée et emmenée prisonnière (1). Faisons la part, Messieurs, si vous le voulez, de l'exagération naturelle aux chroniqueurs, et il restera encore de cet épisode un trait d'énergie assez remarquable chez une faible femme, pour vous révéler en même temps tout le prix du sang qui coulait dans les veines de cette valeureuse nation!

Le mariage de Maximilien d'Autriche avec Marie de Bourgogne ouvrit à la Franche-Comté de nouveaux horizons, et les événements lui créèrent une autre forme de patriotisme. Englobés dans la monarchie espagnole, protégés par une neutralité particulière, n'ayant à payer que le don gratuit au lieu d'impôt, les Comtois traversèrent une ère de prospérité relative, pendant la plus grande partie du xvi<sup>8</sup> siècle. Ils demeurèrent à l'abri des guerres entre François I<sup>9</sup> et son rival, et firent constamment preuve du plus grand attachement envers Charles-Quint. Le dernier duc de Bourgogne avait appelé la Franche-Comté « son verger d'honneur (2). » Fidèle à ce souvenir si glorieux pour la province, l'empereur remplit sa maison de Comtois et les combla de distinctions dans ses armées, tandis que le génie des Granvelle allait illustrer leur terre natale auprès de toutes les cours euro-

<sup>(1)</sup> GOLLUT, Mémoires, neuv. édit., col. 1393.

<sup>(2)</sup> Histoire de Gray, par MM. BESSON et GATIN.

péennes. Philippe II continua les traditions de Charles-Quint, et il eut fallu à ses sujets du Jura une ingratitude assurément bien éloignée de leur caractère national, pour les laisser insensibles à de si hautes faveurs.

Mais voilà que dans la seconde moitié du xvi° siècle, trois invasions vinrent fondre successivement sur la Franche-Comté. Quand le connétable de Castille, Velasco, arriva au secours de la province déjà aux prises avec les Lorrains de Tremblecourt (¹), la noblesse comtoise s'eurôla en masse sous les bannières espagnoles. Ce ne fut pas trop, il est vrai, de ses contingents, pour résister à la violente incursion du vainqueur de Fontaine-Française. Henri IV avait conquis tant de gloire par sa bravoure sur ce champ de bataille, qu'il ne pouvait lui rester une bien ample moisson de lauriers à faire au comté de Bourgogne. Il se borna à ravager le pays et à mettre les Comtois à rançon.

Tremblecourt avait évité les défenseurs d'Arbois, en disant: « Je ne veux pas assaillir ces hommes. Ils ont le naturel de leur vin qui frappe à la tête (2). » Arbois fut moins épargnée par l'armée royale. Le 4 août 1595, les troupes de Biron parurent devant ses murs, pendant une séance des délibérations du magistrat de la ville.

On quitte le Conseil pour courir aux armes. La garnison est mise sous les ordres de Joseph Morel dit le Petit Prince, brave officier dont le nom populaire inspire toute confiance aux Arboisiens (3). Il les harangue : on applaudit son ferme langage, et l'on organise une vigoureuse sortie. Les Français sont surpris et égorgés au milieu de leurs quartiers. Ceux qui échappent au massacre vengent leurs frères en attaquant le faubourg Faramand avec une véritable furie. Morel y fait

<sup>(1)</sup> V. sur cette expédition la Chronique anonyme publiée par M. GAUTHIER (Documents inédits de l'Académie de Besançon. 1876).

<sup>(2)</sup> BOUSSON DE MAIRET: Annales historiques et chronologiques sur la ville d'Arbois. 1856.

<sup>(3)</sup> Chronique de Jean Bontemps, - Mémoires de Jean Grivel.

mettre le feu, et plus de quatre cents maisons sont la proie des flammes. Voila la ville entourée de ruines! Enfin, l'artillerie du roi vient faire brèche au corps de place. Toute la garnison, les bourgeois et jusqu'aux Arboisiennes, sont massés sur les remparts. La brèche devient praticable; mais Joseph Morel est prêt à soutenir l'assaut, et fait élever un nouveau retranchement derrière le mur d'enceinte. Où s'arrêtera la résistance? Au seul épuisement des défenseurs. La garnison ne se rend qu'à bout de forces et se rend à merci.

Biron, par une sentence que l'histoire ne saurait absoudre, fait pendre le Petit Prince, dont tout le crime était de s'être comporté en vrai Comtois (1). De tels hommes honorent un pays, Messieurs! Trois cents Français avaient péri sous les murs d'Arbois; et quand le roi y pénétra par la brèche, il n'y trouva plus sains et saufs que cent cinquante soldats de la garnison.

Les armes de Richelieu furent plus fatales encore aux Francs-Comtois, sans amener davantage la réunion de la province. Mais la renommée de la nation comtoise grandit en Europe, de tout l'héroïsme qu'elle avait su déployer contre ses envahisseurs. Si je voulais vous citer chacun des épisodes qui ont illustré vos pères pendant la guerre de Dix ans, il me faudrait esquisser d'un bout à l'autre cette lutte sanglante et inégale : c'est à peine si je puis l'effleurer ici. D'ailleurs, son histoire est loin d'être faite : elle n'a eu que deux annalistes contemporains, hommes de cœur et hommes de talent, acteurs et spectateurs à la fois dans le drame, derniers représentants de la vieille nationalité comtoise. Les autres éléments de ces fastes glorieuses sont encore enfouies en partie dans les manuscrits de l'époque, et notamment dans la magnifique correspondance du Parlement de Dole, aux archives du Doubs. Je puis d'autant plus volontiers, Messieurs, y convier les explorateurs, qu'ils trouveront, je le sais, au seuil

<sup>(1)</sup> Bousson de Mairet.

de ce précieux dépôt, un initiateur aussi éclairé qu'accessible à tous.

La guerre de Dix ans a été l'effort d'un petit peuple levé en masse: effort couronné de succès, malgré l'inégalité des partis, puisqu'en définitive la Franche-Comté n'a pu être réduite, et qu'à l'aide de quelques troupes alliées ou mercenaires, elle a su tenir en échec les armes françaises et suédoises combinées pour sa perte; mais effort plus généreux que réfléchi, à considérer les ruines entassées par cette guerre sur l'infortunée province.

Par suite du défaut d'équilibre entre les divers éléments du pouvoir, la situation intérieure de la Franche-Comté se prêtait mal à cette rude épreuve qu'on appelle une invasion. L'autorité suprême y était dans les mains d'un gouverneur particulier, relevant du gouverneur des Pays-bas, et dominé, amoindri, presque annihilé par le Parlement de Dole (1). Cette Cour ambitieuse voulait absorber toutes les forces vives du pays. Aussi la proclamation de l'imminent péril la trouvat-elle en face d'une responsabilité écrasante!

Messieurs, quand l'ennemi est aux frontières, ce n'est pas à une oligarchie, ce n'est pas aux gens de robe qu'il convient de remettre la conduite d'une guerre nationale. Je suis le premier à m'incliner devant la sagacité, devant le savoirfaire des Boyvin et des Girardot de Nozeroy. C'étaient sans doute de zélés organisateurs, de grands patriotes; mais leurs dispositions militaires eussent été, selon moi, plus efficaces, s'ils avaient mieux su utiliser les services de cette belle noblesse, formée au métier des armes dans les guerres de Flandre et d'Allemagne, et ayant ce que rien ne saurait remplacer: l'expérience.

La tendance systématique de la Cour de Dole à écarter les gens de guerre des conseils et même du commandement des

<sup>(1)</sup> V. l'Etude de M. Charles Baille sur le Parlement de Dole et les Etats-généraux de Franche-Comté, couronné par l'Académie, 1877.

armées, devait amener du décousu dans les opérations, et l'on peut remarquer que ce défaut d'ensemble en a plus d'une fois paralysé le succès. J'aurais aimé à vous conduire à la suite des Scev, des St-Mauris, des Bauffremont, des Moustier, des Grammont, des St-Martin, sur quelque beau champ de bataille, où, après des marches bien combinées, des dispositions savamment concues, plus savamment exécutées encore, la valeur comtoise se serait déployée en rase campagne sous la direction de chefs habiles. Vous verrez bien, à certaine date, tomber nombre de ces seigneurs au milieu des plaines de Ray (1); vous verrez la bataille de Poligny livrée avec succès selon les règles de la tactique, sous l'habile direction du duc de Lorraine, Charles IV; mais dans cette période de guerre comme dans les précédentes, l'action s'est presque toujours concentrée autour des places; et, si l'on trouve, à chaque page des récits contemporains, de vaillants hommes, des gouverneurs invulnérables, j'ai peur qu'on y rencontre plus difficilement un général. Le marquis de Conflans lui-même, malgré son expérience des camps, subissait trop d'entraves pour déployer tous ses talents et mériter cette palme. Les ombrages de la Cour de Dole ont eu cela de funeste; par contre, hâtons-nous de l'ajouter, elle a déployé pour la défense une fiévreuse ardeur, capable d'opérer des prodiges (2). Son patriotisme a été le vrai palladium de la Franche-Comté. Il y a tenu lieu de science militaire et a permis d'y prolonger la résistance au-delà de toutes les prévisions humaines. C'est la flamme de la vitalité comtoise qui animait les défenseurs de Dole. C'est elle qui a fait du siége de 1636 une sorte d'épopée, presque unique dans l'histoire.

« L'ennemi est à nos portes » s'écria l'un des membres du conseil, à l'heure de l'investissement. — « Allons - nous

<sup>(1)</sup> Le 25 juin 1637. — Mémoires de Richelieu, p. 143, (t IX de la coll. PETITOT).

<sup>(2)</sup> V. GIRARDOT DE NOZEROY: Guerre de Dix ans.

demeurer les bras croisés, attendant qu'il nous vienne mettre les fers aux pieds (1)? »

Pareille mollesse n'était pas à craindre, Messieurs! Le commandant de la garnison, M. de La Verne, avait toute la résolution qui convenait aux circonstances. L'archevêque, Ferdinand de Rye, octogénaire et infirme, s'était enfermé dans Dole avec le gouvernement de la province et semblait communiquer autour de lui le reflet de son âme indomptable.

— « J'entendrai plus volontiers votre canon que vos paroles (2), » répond-il à la sommation du prince de Condé. Les troupes françaises investissent la place. Bientôt les bombes pleuvent sur ses monuments. Mais les Dolois ont foi en l'hostie miraculeuse qu'ils ont fait transporter dans leurs murs; et, si terrifiant que soit ce mode d'attaque d'invention récente, le bombardement les trouve impassibles. Pareils à ces défenseurs de Zama, que Salluste a rendus immortels (3), ils combattent sur tous les points et font partout face à l'ennemi avec la même ardeur.

Les femmes se costument en hommes, pour prendre part aux sorties, à côté de leurs frères ou de leurs époux. En voici trois qui vont porter des munitions dans un ouvrage avancé. Deux d'entre elles sont frappées à mort. La troisième a sa charge renversée par la même volée de canon. N'importe! Elle ramasse froidement ses munitions dans son panier et poursuit sa marche (4).

Les conseillers de la Cour, les Tinseau, les Froissard-Broissia, les Brun, les Bereur, se montrent en robe sur les remparts. Les moines eux-mêmes se mêlent au combat. De simples bourgeois vont servir les fauconneaux derrière les

<sup>(1)</sup> Boyvin : Siège de Dole.

<sup>(2)</sup> Id.

<sup>(3) \*</sup> Pariter oppidani agere, oppugnare, aut parare omnibus locis. > (Guerre de Jugurtha.)

<sup>(4)</sup> BOYVIN: Siège de Dole.

parapets. D'autres se livrent à des arquebusades, dont l'annaliste du siège narre, avec une complaisance un peu naïve peut-être, les fabuleux effets. Mais son récit a tant de chaleur, il reflète un tel sentiment comtois, qu'il faut bien lui pardonner quelques-unes de ces exagérations, comme il en signale malicieusement lui-même dans les bulletins des gazetiers de Paris. Ne nous parle-t-il pas d'un Dolois dont le mousquet aurait fait, lui seul, soixante victimes? Voilà certes nos armes de précision bien distancées! La verve du chroniqueur est intarissable. M de Beaumont, colonel d'un régiment de M. le Prince, s'était flatté d'aller changer de linge à Dole. « A la place de cette chemise » dit Boyvin, « il eut un linceul (!). »

Le 14 juin, le marquis de Villeroy s'élance à l'assaut de la contr'escarpe. L'assiégé le reçoit sur le chemin couvert, avec des fléaux, des maillets garnis de pointes de fer. Les paysans du dehors enfermés dans la ville, marchent à la rencontre de l'assaillant, la croix de Bourgogne sur la poitrine et la branche de tilleul au chapeau (2). Le reste des défenseurs se range sur les remparts et attend le choc en silence. Mais les Français sont découragés : l'assaut échoue comme les précédents. Tandis que les Dolois célèbrent leur succès par des feux d'artifice et des pavanes espagnoles, M. de La Meilleraye fait établir des lignes de circonvallation autour de la place, et recourt de nouveau au bombardement. « On voyait les bombes, » dit l'historien du siége, « comme oiseaux noirs dans l'air (3). » M. de La Verne n'en rejette pas moins toute idée de capitulation. Le 26 juin, le régiment de Tonneins est écrasé par l'effort d'une sortie. « Je suis parti paysan, » s'ecrie au retour l'un des vainqueurs, « me voilà gentilhomme (4)! » Condé veut prendre sa revanche en s'emparant

<sup>(1)</sup> Boyun: Siège de Dole.

<sup>(2)</sup> Id.

<sup>(3)</sup> Id.

<sup>(4)</sup> Id.

d'une demi-lune. Il est maître un instant de la contr'escarpe. Mais le vieil archevêque apparaît en personne, et, encouragés par sa présence, les Dolois font un retour offensif qui détermine l'évacuation de la position conquise.

Tout le mois de juillet se passa à des travaux de mine et de contre-mine. M. les Prince cherchait à ébranler le moral des assiegés, tantôt en faisant jeter des billets dans la place, tantôt en écrivant à M. de La Verne que le temps était venu de capituler. Mais La Verne lui répondait sans hésitation : « Vous seriez le premier à me blâmer, si je n'employais mes derniers efforts pour conserver une place, où chacun seconde ma résolution avec tant de courage et de fidélité (1). »

Quand les galeries d'approche atteignirent le pied du bastion du vieux château, Condé alla baiser à la faveur de la nuit les pierres de cette muraille qu'il avait eu tant de peine à atteindre. « C'est de bon augure, » ripostèrent les Dolois; « car on fait baiser la porte à ceux que l'on condamne à ne plus rentrer dans la maison (2)! » Les mines étaient éventées : les fourneaux n'éclatèrent pas! Décidément la fortune prenait parti chez les assiégés. Mais le plus terrible des assaillants, c'est la faim.

Elle avait fait perdre à la garnison le tiers de son effectif; on nourrissait les chevaux avec des sarments de vigne hachés; on bourrait les pièces avec de vieux procès : les Dolois appelaient cela faire plaider la cause à leurs canons. Dans cette extrémité, Boyvin écrivit aux chefs de l'armée de secours :

« Nous sommes fort résolus de nous ensevelir sous nos cendres, plutôt que de nous rendre ou composer. Mais, si vous tardez plus longuement à nous secourir, il ne nous restera d'autre consolation, quand vous entrerez dans la ville, que la souvenance de nous y avoir vu combattre jusqu'au dernier soupir, pour le service de Dieu et du roi, pour

<sup>(1)</sup> BOYVIN: Siège de Dole.

<sup>(2)</sup> Id.

votre liberté et la nôtre, et pour celle de la province (1). » Cette lettre a excité à juste titre l'admiration de l'historien comtois qui, dans sa belle étude sur Boyvin, a su présenter le magistrat patriote sous les traits d'une figure véritablement romaine.

Le siège fut enfin levé le jour de l'Assomption: coïncidence qui ne manqua pas de frapper l'esprit religieux des Dolois. Ils regardèrent la Vierge sainte comme leur libératrice. L'investissement avait duré deux mois et demi. Dole venait d'essuyer dix mille coups de canon et de recevoir cinq cents bombes. Sept. fourneaux de mine avaient joué inutilement contre ses murailles. Les Français avaient perdu plus de cinq mille hommes devant la place. Voilà, Messieurs, ce que sait faire une garnison déterminée à se défendre jusqu'à l'extinction de ses forces, quand la population lui vient en aide, au lieu d'entraver sa résistance!

Tant que s'était prolongé le blocus, l'archevêque avait disputé à la mort les restes d'une vie dès longtemps condamnée. Quelques jours à peine après la délivrance de Dole, il succomba à Courtefontaine. Cette grande personnalité comtoise fut ensevelie dans son triomphe, et ses derniers regards se tournèrent vers la capitale que son héroïsme avait contribué à rendre invincible!

La guerre se poursuivit avec acharnement en 1637 et 1638. A peine dégagés de l'armée de M. le Prince, les Comtois se précipitèrent sur la Bresse. Le duc de Longueville, en représailles, pénétra au val d'Amour et porta le fer et la flamme dans les montagnes du Jura. La peste vint ajouter ses horreurs à celles de la guerre et de la famine, mais les Comtois ne cédèrent point. « Je suis de Dole et l'on ne me prend pas! » répondit le défenseur de Bletterans à la sommation du général français : il paya de sa vie cet éloquent défi, digne d'être gravé sur sa tombe, comme la plus glorieuse épitaphe.

<sup>(1)</sup> Etude sur Boyvin, par M. le président CLERC. 1856.

Mais rien n'égala le beau dévouement du gouverneur de Rahon.

M. de Longueville avait investi cette bicoque avec des troupes nombreuses. Dusillet demande du secours au Parlement. N'en recevant point, il tient dix jours durant dans la place, avec quatre-vingts hommes.

Le duc, exaspéré de ce qu'il appelle une insolente résistance, fait approcher son canon, et, ne pouvant par promesses ni menaces avoir raison de cette poignée d'hommes, emporte Rahon d'assaut. Dusillet est pris les armes à la main, garrotté vavec ses compagnons d'armes, et conduit devant le vainqueur. Ses regards ne daignent pas s'abaisser en présence du général français; pas une parole de soumission ne s'échappe de ses lèvres. Sans pitié pour un si grand caractère, Longueville profère des menaces de mort, mais en vain!

Alors, sur un signe du général, on tire au sort un certain nombre d'hommes parmi les défenseurs de Rahon, et ils sont pendus avec Dusillet lui-même à la porte du château. C'était un piédestal et non un gibet qu'il eût fallu élever à ces héros! Aussi, le roi d'Espagne érigea-t-il le lieu du supplice en fief héréditaire dans la famille du commandant de Rahon (1). Charles Nodier a comparé la mort de Dusillet à celle de Decius. Comment ajouter à un tel éloge, et que pourrais-je encore vous conter des épisodes de la guerre de Dix ans, qui ne fût au-dessous d'un si magnifique exemple?...

L'entourage du duc de Longueville lui-même ne se méprenait point sur la valeur militaire des Francs-Comtois. «Ils se battent partout (2), » écrivait-on du quartier général de l'armée française, « dans les villes, dans les châteaux, dans les villages, dans les clochers, dans les campagnes et dans les bois; et, quand ils sont nos prisonniers, encore nous font-ils

<sup>(1)</sup> V. Etude sur Carle Dusillet, par le conseiller Jeannez. (Bulletin de l'Académie, août 1864.)

<sup>(2)</sup> Correspondance du Parlement de Dole (aux Archives du Doubs).

la guerre. Chaque année ils nous usent une bonne armée ils passent nos rivières comme des désespérés, et nous viennent chercher furieusement chez nous, ce qui nous oblige d'en exterminer la race du premier jusqu'au dernier.» Ainsi les a jugés encore un chroniqueur français contemporain qui s'y connaissait, le marquis de Montglat (1).

Pendant la seconde période de la guerre de Dix ans, la Franche-Comté fut défendue en détail contre les troupes d'occupation étrangère, par deux curieux personnages comtois, le baron du Saix d'Arnans et le capitaine Lacuzon (2): le premier, homme de vieille race, le second, simple officier de fortune : l'un et l'autre chefs de partisans et exaltés patriotes. Les romanciers se sont emparés des exploits de Lacuzon pour les embellir encore (3). Ils ont fait de lui une sorte de d'Artagnan et ont popularisé ce type farouche, digne de faire pendant au baron des Adrets, avec son grand feutre gris à plumes noires, ses longs cheveux, sa lourde épée et ses formes athlétiques. Vingt fois des troupes régulières ont lâché pied devant la bande commandée par Lacuzon et son fameux lieutenant Legris: c'étaient d'intrépides montagnards, méprisant la vie, rompus au jeu des embuscades, et portant des noms de guerre que les échos du Jura redisaient avec terreur. Lacuzon punissait de mort la moindre défection dans son parti. Legris imposait à ses prisonniers le supplice de la question et leur grillait les pieds.

C'était, comme vous le voyez, une guerre de sauvages, et les jurassiens ont longtemps répété avec un signe de croix : « De Lacuzon délivrez-nous, Seigneur! »

Jamais le sinistre partisan n'a daigné faire sa soumission aux Français. Il a tenu la campagne jusqu'à la conquête dé-

<sup>(1)</sup> Mémoires de Monglat.

<sup>(2)</sup> V. la Notice historique sur le baron d'Arnans, publiée par M. le président Clerc, 1876, et l'Histoire de Lacuzon, par M. Perraud. (Mémoires de la Société d'Emulation du Jura, 1867.)

<sup>(3)</sup> le Masque rouge, par X. DE MONTÉPIN.

finitive; et, si odieux que fussent ses crimes, il lui reste, pour purifier sa mémoire, l'honneur d'avoir été le dernier à disputer son pays, pied à pied, montagne à montagne, rocher à rocher!

Rien n'est comparable aux horreurs que la guerre, la peste et la famine ont accumulées sur la Franche-Comté, vers la fin de l'invasion franco-suédoise. Girardot de Nozeroy en a fait dans son beau récit (1) un tableau sombre et saisissant. Les villes tombées au pouvoir de l'ennemi ressemblaient à des cimetières de pestiférés. Partout le dépeuplement et la ruine! Les paysans pâles et hâves, abandonnaient leurs villages pour se réfugier dans les bois. On vivait des herbes des champs. On déterrait les animaux morts pour se repaître de leurs dépouilles. Que dis-je! On alla jusqu'à manger de la chair humaine! Les Suédois de Weymar promenaient le massacre et l'incendie dans les montagnes, où ils brûlaient Morteau, Pontarlier, Saint-Claude! Le marquis de Villeroy, avec ses fameux faucheurs, faisait couper les blés en herbe autour de Dole pour porter la disette à son comble. Le duc de Lorraine, après avoir pressuré la province sous couleur de la défendre, offrait d'habiller de velours la génisse qui resterait dans les pâturages de la Franche-Comté, une fois que ses soldats auraient évacué le territoire (2). De telles extrémités n'étaient-elles point faites pour amener la province à capituler?.. et cependant elle résistait toujours! Il semblait qu'elle voulût augmenter encore son patrimoine de gloire, avant de l'apporter à la France.

Mais je m'arrête, Messieurs, nous venons de toucher à l'apogée du patriotisme Franc-Comtois : n'allons pas en redescendre les degrés! Il me coûterait vraiment de vous montrer, en insistant sur les deux dernières conquêtes, la déca-

(2) Histoire manuscrite de Charles IV, par Forget. (Bibl. de Nancy.)

<sup>(1)</sup> G. DE NOZEROY Guerre de Dix ans, p. 240. — DUNOD: Histoire du comté de Bourgogne. — V. aussi le Discours de M. Ed. Clerc, sur l'invasion suédoise. (Bulletin de l'Académie du 27 janvier 1842.)

dence du Parlement, la lassitude d'une nation énervée, à demi subjuguée déjà par des menées souterraines. Après avoir exalté devant vous, comme ils le méritent, les héros de 1636, j'hésiterais à vous nommer des hommes qui, oublieux de si beaux exemples, ont livré leur pays sans le défendre aux armées de Louis XIV! — : « Sire! dit au grand roi le maire de Gray, en lui présentant les clés de la ville, votre conquête serait plus glorieuse si elle vous eut été disputée (1), » audacieuses paroles, sans doute, mais simple expression de la vérité dans la bouche d'un citoyen indépendant et fier!

C'est qu'alors l'heure avait sonné, et la fin de la nationalité comtoise devait s'accomplir sans grande secousse. Dans les crises de cette nature, Messieurs, quand un peuple tombe ou se laisse absorber, l'action des individus s'efface; les faits sont plus visiblement maîtrisés que jamais par des causes providentielles, d'un ordre supérieur à la responsabilité humaine. Ne cherchons pas si c'est un Watteville ou un Listenois qui a servi d'instrument à la réunion définitive de la Franche-Comté! Mais demandons-nous plutôt si le phénomène qui s'est produit sous Louis XIV, n'était pas de toute antiquité dans les destinées d'une province, à la fois française par la nature et française par le nom! L'instinct public avait comme indiqué cette échéance à tous les esprits. La monarchie espagnole tombait en dissolution : à l'autre horizon, resplendissait dans toute sa majesté la monarchie française! La réunion de l'Alsace à la France faisait des comtés de Bourgogne et de Montbéliard une sorte d'enclave du royaume. Enfin, le gouvernement comtois n'avait pu tenir plus longtemps contre les germes de division qui le minaient sourdement depuis un demi siècle (2): toutes causes prochaines qui expliquent le relâchement du patriotisme local dans ce pays,

<sup>(1)</sup> Histoire de Gray, par MM. Besson et Gatin.

<sup>(2)</sup> Avant-propos des Mémoires de Chiffler, tome V des Documents inédits.

et la facilité relative des conquêtes de 1668 et de 1674. En face de la France unie, vigilante et forte, l'absence de centralisation dans le pouvoir, le dépeuplement et l'appauvrissement général, furent des conditions fatales à l'indépendance comtoise.

En vain, les Etats de 1668 eurent-ils un dernier éclair de dévouement et d'énergie. En vain, dans la seconde conquête, certaines places comme Faucogney, voulurent-elles s'inspirer des traditions de la guerre de Dix ans; en vain vit-on la femme du défenseur d'Arguel (1) se faire, par sa bravoure, l'émule de sa devancière, la dame d'Oiselay! Qui pouvait tenir contre les armées de Louis XIV? Et ne fallait-il point que la Franche-Comté vînt à son tour s'asseoir, comme un enfant prodigue, au foyer de la France?

N'avait-elle pas à lui donner des grands hommes, à lui enfanter des généraux, tels que Lecourbe, Moncey, Marulaz, Pajol, Cler et tant d'autres? Désormais toutes les forces vives de ce petit peuple guerrier allaient se retrouver avec non moins d'éclat dans les armées françaises! Désormais il allait déverser à pleines mains sur la patrie commune son contingent d'honneur et de vaillance!

Malgré les douleurs et les déchirements inséparables d'une aussi brusque transition, il fut facile au patriotisme comtois de s'incarner, par une transformation progressive, dans ce beau patriotisme français qui a répandu tant de gloire sur cette frontière.

Pour s'y résoudre, vos pères n'ont eu qu'à donner un regard à leurs origines et à remonter la suite des âges, au travers desquels ils avaient su garder comme un dépôt sacré même religion, mêmes mœurs, mêmes lois, mêmes coutumes, mêmes institutions, même idiome : toutes les conditions primordiales d'une nationalité commune, moins

<sup>(1)</sup> Deux époques militaires de l'histoire de la Franche-Comté, par M. le commandant Léon Ordinaire.

peut-être ce je ne sais quoi qui pourrait se comparer à l'empire des habitudes.

Aujourd'hui, Messieurs, ces liens ainsi formés sont vieux de deux siècles : ils ont été noués plus étroitement d'âge en âge et scellés par le sang versé en commun dans les deux mondes : vers les horizons où le soleil se lève, vers ceux où il se couche; là où se donne la victoire, là où elle se refuse! C'est la bonne et la mauvaise fortune qui resserrent les membres de la famille, comme elles cimentent les assises de la nation. Votre histoire est maintenant celle de la France; votre gloire la sienne, comme vos revers ont été les siens. Mais les Francs-Comtois n'en resteront pas moins fiers de leur histoire particulière. Ils ont là un passé qui leur a noblement frayé la route de l'avenir. Leurs traditions militaires sont de celles que ne pourrait renier un grand peuple. Si vingt jours ont suffi pour achever la conquête de la Franche-Comté, ne l'oublions pas, Messieurs, il a fallu quatre siècles pour la préparer!

## REPONSE DE M. LE PRESIDENT DE VAULCHIER

Au discours de réception de M. DE PIÉPAPE.

#### MONSIEUR,

Vous avez eu la main heureuse en choisissant pour sujet de votre discours le patriotisme franc-comtois. Vous ne pouviez rien faire qui nous fût plus agréable; car si nous sommes les enfants dévoués de la grande patrie, nous nous faisons gloire de ne pas oublier notre berceau.

Personne ne sait mieux que vous comment on aime la France; vous l'avez prouvé dans cette fatale journée de Sedan où votre sang coula pour elle. Rattaché par votre emploi à cette noble province qui était déjà vôtre, tant vous y comptez de parents et d'amis, vous avez voulu en étudier

les annales; déjà nos archives n'ont plus de secrets pour vous; et je ne suis pas indiscret en annonçant aux amis de notre histoire locale qu'un travail consciencieux et étendu va bientôt compléter les études de nos chroniqueurs comtois. Permettez-moi de faire en votre nom cette promesse, qui vous honore et qui vous engage. C'est en parcourant nos vieux parchemins; c'est en secouant leur poussière, que vous avez saisi l'esprit de notre histoire; il y a quelque chose d'intime dans les origines d'une nation. C'est là qu'on en saisit le cœur. Les événements sont partout les mêmes; mais ils s'accomplissent diversement dans chaque peuple, suivant son tempérament et son caractère. Vous avez envisagé la nation comtoise au point de vue du patriotisme local; vous ne vous êtes pas tro npé.

J'ai parlé bien brièvement du soldat; car vous ne m'auriez pas permis d'en dire plus. J'ai signalé l'historien qui se révèle lui-même dans le discours que nous venons d'entendre. Et pourtant, je n'ai soulevé qu'un coin du voile. Laissez-moi, Monsieur, en finissant, évoquer le poète.

Déjà, plusieurs de vos amis avaient eu la primeur de ces strophes écrites avec une grâce facile, au sortir d'un bal ou d'un concert; mais ces compositions aimables ne devaient pas rester plus longtemps captives dans l'enceinte des salons qui furent leur berceau. Aujourd'hui même, vous nous offrez, sous la forme d'un élégant volume, votre bouquet de bienvenue.

Ainsi nous vous possédons désormais tout entier, et l'Académie peut saluer en vous le soldat, le chroniqueur et le poète.

# AVOCAT DIJONNAIS A BESANÇON

DE 1746 A 1748

(J.-B. FROMAGEOT)

Par M. L. PINGAUD.

(Séance publique du 29 janvier 1879.)

Au printemps de 1746, un jeune avocat dijonnais, âgé de , vingt-deux ans, de talents et de réputation précoces, n'ayant de malheureux que son nom — il s'appelait Fromageot — arriva à Besançon, où il devait demeurer près de trois années. Par sa mère, Anne Monniotte, il était un peu Bisontin, et appartenait à une honorable famille bourgeoise de la cité. Ce qu'il pensait de ses nouveaux compatriotes, il nous l'a dit dans ses lettres à un ami d'enfance, l'avocat Cortot : cette correspondance, en nous livrant ses impressions sur la Franche-Comté, fait aussi mieux connaître un jeune homme dont ses contemporains prisaient fort le mérite, et dont la mort brisa prématurément la carrière (1).

Si j'interroge à l'endroit de Fromageot les souvenirs du pays natal, ils m'apprennent que dès l'enfance il passait pour un petit prodige. Son père, professeur de droit (2), prit peine à développer de bonne heure ses facultés, puis il l'en-

<sup>(1)</sup> Ces lettres, au nombre de quarante-deux, sont aux Archives de la Côte-d'Or, Fonds Boudot, carton 17.

<sup>(2)</sup> Antoine Fromageot, né en 1700, fut nommé professeur de droit canon à l'Université de Dijon lors de sa création, puis il y enseigna le droit romain. Il mourut jeune encore le 21 septembre 1744. Plus d'un biographe l'a confondu avec Jean-Baptiste, son fils. La France littéraire de Quérard entre autres attribue à ce dernier (né en 1724) le ouvrages composés par le père en 1729 et 1730.

voya achever son éducation à Paris, au collége de Beauvais. Là, l'enfant se forma sous des maîtres illustres, Rollin, Crevier, Pluche, qui mesurèrent leur sollicitude pour lui aux espérances qu'il avait fait concevoir, et qui demeurèrent ses amis. Il sortit de leurs mains avec des convictions aussi solides que ses connaissances, et le goût du bien comme du beau. De retour à Dijon, il étudia le droit, sans négliger les Muses, comme on disait alors, et il n'avait que seize ans, quand l'Académie de Dijon se l'attacha en qualité d'associé, en même temps qu'Alexis Piron, de beaucoup son aîné et déjà célèbre. L'auteur de la Métromanie, soit dit en passant, donna là un démenti à la fameuse épitaphe qu'il s'était composée; s'il ne fut pas même de l'Académie française, il ne trouva pas trop verts les raisins de son pays natal. Au surplus, son titre fut purement honoraire, tandis que son jeune confrère de toute façon justifiait le sien. Fromageot lut à la docte compagnie un essai sur la politesse, et une dissertation intitulée : Les qualités du cœur font connaître et aimer la vérité (1). Ce qu'il recommandait en bon style, nous savons qu'il le prêchait d'exemple, et qu'il s'attirait à la fois les applaudissements et l'affection de ses compatriotes.

Pourquoi, dans cette situation, alla-t-il tenter ailleurs la fortune? Sa mère devenue veuve l'entraîna-t-elle à Besançon, où elle comptait finir ses jours? Jugeait-elle prudent de le soustraire à la tentation d'un mariage qu'elle désapprouvait? Avait-il soulevé autour de lui des jalousies importunes? La lecture de ses lettres autorise toutes ces suppositions, sans permettre de rien affirmer. Quoiqu'il en soit, il fut reçu en triomphe par ses parents et amis de Besançon: homme de loi, homme de lettres, homme du monde, il avait tous les titres à leur hospitalité.

<sup>(1)</sup> Registres manuscrits de l'Académie de Dijon. On n'a plus que les titres de ces ouvrages, qui furent lus aux séances publiques du 25 août 1744 et du 10 décembre 1745.

◆ On me croit ici, se hâte-t-il d'écrire le lendemain de son arrivée, un phénix des deux Bourgognes. Vous seriez étonnés de l'accueil qu'on m'y fait; grand exemple du peu de solidité du jugement des hommes. Pour quelques phrases, des livres sur ma table et un titre d'académicien, on se forme sur mon compte une idée qui deviendra un fardeau pour moi (1). » L'avocat n'était pas moins le bienvenu que le littérateur : « Monsieur, lui dit en le recevant le premier président Boisot, votre réputation vous a précédé, le Parlement se prépare à vous applaudir. » Le fils de ce magistrat, avocatgénéral lui-même, lui demanda son amitié dans les termes les plus obligeants du monde, et le jeune Bourguignon fut tout étonné de pouvoir parler à des membres du Parlement comme à des confrères. Enfin, ce qui lui agréait encore davantage, il se lia promptement avec plusieurs jeunes gens aussi instruits qu'aimables, un avocat nommé Copel, et l'abbé Talbert, alors âgé de dix-huit ans, qui lui demeura attaché par une amitié solide (2); et de leurs réunions sortit une société littéraire, qui se constitua en forme le 2 juin 1746.

Les membres fondateurs étaient au nombre de quatre : devant cette assemblée peu solennelle, Fromageot président prononça un discours d'inauguration en règle, et proposa des statuts qui furent votés à l'unanimité. Cette studieuse conférence se réunit depuis chaque semaine; on y discutait, au point de vue théorique bien entendu, ces questions de littérature et de morale générales qui agitaient alors si vivement les esprits, et qui allaient devenir pour quelques uns un cadre à paradoxes. Combien de temps dura-t-elle? C'est ce que la correspondance de son principal inspirateur laisse ignorer. Il n'était pas moins intéressant d'en exhumer le souvenir;

<sup>(1)</sup> Lettre du 9 juin 1746.

<sup>(2) «</sup> C'est un garçon admirable, une mémoire prodigieuse, un esprit de galanterie qui le rend infiniment aimable, beaucoup de talent pour la composition, bon ami, bon cavalier; je ferais des pages d'éloges. » (Lettre du 6 mars 1747.)

car elle étai certainement née de ce mouvement intellectuel qui amenait, vers le même temps, les hommes de goût ou d'étude chez l'avocat Biétrix et le marquis du Chatelet, et qui devait, six ans plus tard, aboutir à la création de cette Académie (1).

Au surplus, tout en cultivant les lettres, Fromageot avait l'œil ouvert sur tous les horizons; il se donnait à ses moments perdus quelque teinture d'astronomie, de botanique, d'histoire naturelle. « C'est un spectacle bien varié et bien curieux, écrit-il à son ami, que celui que la nature présente en ce pays-ci..... Les fontaines, les congélations, les plantes curieuses, les belles forêts, les souterrains, tous les miracles de la nature s'offrent ici; je vous y souhaite (2). »

La nature et les livres, hâtons-nous de le dire, n'étaient pas les seuls maîtres de son temps et de son cœur. La société bisontine l'attira, le séduisit tout d'abord par son côté à la fois le plus brillant et le plus frivole. A l'en croire, le « précieux » était inconnu dans les salons comme la morgue parlementaire au Palais : « Je vois ici des demoiselles de la première distinction auprès de qui il ne faut qu'un air aisé et poli pour en être parfaitement bien venu..... Il est une bande

<sup>(1) «</sup> Ce fut en 1708 que de jeunes littérateurs de cette ville formèrent entre eux une société. Ils avaient un jour désigné pour leurs assemblées; ils y lisaient les ouvrages qu'ils composaient; ces conférences ont duré jusqu'à leur mort ou à leur dispersion. » (Discours du président de Courbouzon. Registres manuscrits de l'Académie de Besançon: Travaux des académiciens, t. II, p. 227.)

Dans le même volume (p. 95), Courbouzon dit de l'avocat Biétrix: « Parvenu au plus haut degré de gloire dans son état (Biétrix né en 1699, mourut en 1756)..., il forma une société de gens de son âge, dont le but était de s'instruire; ils s'assemblaient chaque semaine, et dans leurs conférences on traitait alternativement un sujet d'éloquence et un point d'histoire. •

Cf. encore dans ce volume l'éloge du marquis du Chatelet, par l'abbé Talbert; et dans le *Bulletin de l'Académie* (an. 1852) le discours prononcé bien plus tard par Pérennes. — Voir l'Appendice I.

<sup>(2)</sup> Lettre sans date (1746).

joyeuse auprès de qui je suis très bien venu, où il se trouve des yeux doux et des yeux tendres (1). » Son occupation préférée fut donc de porter ses compliments et ses madrigaux aux Chloris bourgeoises de la rue des Granges, de la rue Saint-Vincent et du quartier des Minimes. Il fait volontiers confidence de ses succès mondains, qui n'étaient pas, croyez-le bien, au sens vulgaire et dépravé de ce mot, des bonnes fortunes. S'il était comme Racine a représenté son Hippolyte,

Charmant, jeune, trainant tous les cœurs après soi,

il était non moins que ce héros nourri du lait des forts, et en dépit de ses légèretés de plume ou d'allure, armé d'une vertu incorruptible. Les détours fleuris du sentier de la galanterie demeuraient à ses yeux le chemin d'un honnête mariage.

De plus, en ce temps-là, qui dit avocat dit parlementaire, et qui dit parlementaire dit janséniste. Or notre Bourguignon, élevé par les vertueux sectaires du collége de Beauvais, était non-seulement un janséniste ardent et sincère, mais son siècle, le siècle de l'esprit par excellence, ne perdant jamais ses droits sur lui, sa foi se traduisait en vigoureuses épigrammes contre quiconque ne la partageait pas; ainsi le jour où il apprend que son compatriote Piron a donné je ne sais quel nouveau scandale: Quoi d'étonnant, s'écrie-t-il, n'est-ce pas un élève des jésuites?

Ne croyez pas toutefois que ce janséniste d'imagination ait rompu avec le monde ; tour à tour attiré ou repoussé par lui,

<sup>(1)</sup> Lettre sans date (1746). — Autre lettre du 9 juin 1746, où on lit encore :

<sup>«</sup> Mon cœur est pris sans savoir par qui. Voilà une des plus jolies situations du monde. Savoir qu'on est aimé, premier point. Savoir qu'on l'est de plusieurs, second point. Savoir qu'on l'est sans le mériter, troisième point. Sur ces trois points là on peut décrire une circonférence de plaisirs de gentille espèce. Voilà des nouvelles de mon cœur. Vous savez mon faible, et conséquemment que l'humilité n'est pas chez moi dans un souverain degré. »

il ne cesse de lui faire face sans tourner le dos à la croix. Il a le tempérament vif, joyeux, en dehors, de sa province, doublé de la foi robuste et de la ténacité d'esprit propre aux Comtois; de plus, il a vingt-deux ans, un âge auquel le morne horizon de Port-Royal ne sourit guère; aussi quand il se présente à la porte des couvents, ce n'est pas précisément pour y méditer sur ses fins dernières. Au sortir de tel ou tel salon, il va se recueillir sans excès dans une société plus grave, celle des bénédictins qui dirigeaient le collége de Saint-Ferjeux; ceux-ci étaient comme lui gens de bonne compagnie, amis des lettres, détestant moins les agréments du monde que la Bulle Unigenitus. Chaque semaine il se rendait dans leur établissement pour converser avec les maîtres et interroger les élèves. De là il gravissait quelquefois le mont Rognon, il cherchait des yeux à l'horizon et découvrait par la pensée le clocher de Dole, puis, par un nouvel effort d'imagination, allait droit à la flèche de Saint-Bénigne, à la maison de l'ami absent, au foyer de ses jeunes années.

Pendant ses premières vacances, il s'en fut visiter Salins, dont on lui avait dit merveille. Craignant un peu de s'ennuyer, il avait rempli de livres sa valise; il n'eut pas besoin d'y toucher, car il trouva à Salins ce qui l'enchantait à Besançon, curiosités naturelles et agréable compagnie. Le premier aspect de la ville l'effraya quelque peu, mais les salines l'intéressèrent vivement, et dans la maison du directeur, il fut recu en grand homme et se conduisit en homme aimable. « Tout le monde se lève, et tous me font fête. L'un me félicite sur ma qualité d'académicien, l'autre me dit avoir vu de mes pièces, un autre me dit avoir assisté à Dijon à ma dernière harangue; celui-ci disait devoir aller à Besançon pour m'y voir. Enfin je me trouvai fort occupé d'être si connu et fort confus de tous les compliments que je recevais. J'apercus dans la compagnie deux demoiselles qui étaient les filles de Monsieur. L'aînée fort jolie, mais boiteuse, la

cadette dont je vous entretiendrai plus particulièrement est médiocrement jolie, mais d'un caractère charmant, tendre, douce et bien élevée, conversant avec grâce. » Ici dans le texte original de cette relation se trouvent quelques lignes surchargées et illisibles, qui nous auraient sans doute édifiés sur la suite de cette idylle, et sur les stations de notre voyageur dans ce salon hospitalier. On lit seulement un peu plus loin : « Je n'en sortais jamais qu'à près de minuit et n'ai quitté Salins qu'en pleurant (1). »

S'il pleurait au départ, Fromageot n'avait épargné durant son séjour ni les sourires ni les traits d'esprit, et non-seulement chez M. le directeur des salines, mais encore à la grille de certain couvent de Tiercelines, où une sienne cousine était religieuse. « Pour vous donner, dit-il, une idée de cette grille qui me plaisait si fort, il suffit de vous dire qu'il n'y a rien de mystique. Point de ton sacré. Ces nonnes-là sont toutes diseuses de gentillesses et de bons mots, entendent fort raillerie sur la guimpe et le voile, n'ignorent rien de ce qui se passe dans le monde, aiment fort le parloir et y officient peut-être mieux qu'au chœur. Pendant tout le temps de mon séjour à Salins, j'y passais quatre heures de chaque matinée; bien entendu que bonbons et café s'y mangeaient sans scrupule. C'était à qui serait au parloir quand je venais, et je crois qu'à quelques mots de morale près, tout ce que j'y disais était assez applaudi. » Quelques mois après, ces aimables recluses s'étant mises en tête de faire jouer devant elles la tragédie du Cid, n'osèrent pas, comme les religieuses de Baume-les-Dames en semblable occurrence, demander un prologue à Voltaire; elles se contentèrent du jeune Fromageot, qui leur envoya un développement sur l'alliance du plaisir et de la vertu : thème peu janséniste s'il en fut, mais qu'il connaissait bien pour le mettre chaque jour et honnétement en pratique.

<sup>(1)</sup> Lettre du 31 octobre 1746. Cf. l'Appendice IV.

Cependant la Saint-Martin avait sonné; il était temps de songer aux choses sérieuses, c'est-à-dire aux études juridiques, aux plaidoyers propres à recommander en lui le jurisconsulte et l'orateur. A cet égard il était à bonne école en Franche-Comté, et, quoique ancien élève de l'Université de Dijon, il en convenait tout le premier. D'autre part, quelle barre plus honorable pour se faire entendre que celle de ce Parlement de Besançon qui, contre son attente, lui offrait, selon ses expressions, « tout ce que la justice a de plus respectable et de plus imposant (1)? » Fromageot se fit donc inscrire au tableau des avocats, et sans renoncer absolument aux parties de plaisir et aux agréables entretiens, se mit sérieusement au travail. Une conférence où l'on discutait des questions de droit réunissait autour de lui chaque semaine plusieurs de ses confrères. Voici, tracé par lui-même, le tableau de sa vie quotidienne: « A neuf heures j'ai fait tous mes petits exercices, sans oublier le déjeuner. Je me mets à neuf heures jusqu'au dîner à la composition, j'y comprends plaidoyers, consultations, discours et autres pièces. Je sors ou baguenaude après le dîner jusqu'à deux heures. Je me mets alors à l'étude des lois jusqu'à quatre heures et demie. C'est à cette heure que se tient chez nous régulièrement tous les jours le quartier de jeunesse où il y a toujours sept à huit personnes. S'il y a des demoiselles, on s'y permet quelque badinage innocent; sinon on y converse autant qu'il est possible de choses utiles. A six heures trois quarts tout disparaît, et après le souper je vais ordinairement veiller jusqu'à dix heures chez mes cousines ou chez mes amis. Une fois la semaine, si le temps le permet, je vais me promener et dîner à une demi-lieue de la ville, à Saint-Ferjeux où je me divertis fort agréablement (2). »

Ce fut en mars 1747 que M° Fromageot se présenta pour la première fois devant le Parlement. La cour, par délibéra-

<sup>(1)</sup> Lettre du 14 novembre 1746. Cf. l'Appendice II.

<sup>(2)</sup> Lettre du 9 janvier 1747.

tion expresse, l'avait dispensé de paraître à la barre, suivant l'usage, découvert et assisté d'un ancien. Justifia-t-il toutes les espérances qu'on avait mises en lui? Effaroucha-t-il par son accent les oreilles comtoises? L'éloquence oublia-t-elle de venir réchauffer de sa flamme une parole naturellement facile et élégante? Sa correspondance, si prolixe sur ses essais littéraires, est muette sur ses débuts oratoires, et son silence à cet égard fait craindre une bataille perdue. Ce qui change le soupçon en certitude, c'est un petit conte en vers qu'il envoie au bout de quelque temps à son ami, dont il ne nomme pas, mais laisse deviner l'auteur. Evidemment l'avocat a confié le soin de sa vengeance à l'homme de lettres; et à cette vengeance une épigramme suffit. Voici le conte:

Dans le barreau Bisontinois Plaidant un jour un avocat de France Déplut aux Cicérons Comtois Et fut par eux critiqué d'importance: « Messieurs, leur dit-il, excusez. J'ai mal plaidé, je conviens de la chose, Mais je vous prie, apprenez-en la cause, Et bientôt vous me comprendrez. Ce matin à cette audience Je voulais amener avec moi l'Eloquence; Mais sitôt qu'elle a vu que je venais ici : Arrêtons, s'il vous plaît! Souffrez, m'a-t-elle dit, Que d'entrer avec vous ici je me dispense. Il est deux palais parmi tous Qui sont pour moi terre ennemie; Onc je n'osai m'y montrer de ma vie. Ces deux palais sont entre nous Le Bisontin et le Topinamboux (1). »

<sup>(1)</sup> Lettre du 19 juillet 1747.

<sup>«</sup> Il n'aurait voulu que des causes d'appareil, et il eut rarement occasion de paraître au barreau. Trop jeune pour avoir inspiré cette confiance qui transforme en une espèce de tribunal le cabinet d'un avocat, il n'eut pas non plus l'avantage d'éclairer par ses conseils ceux que sa voix ne pouvait défendre..... Il parlait sans préparation avec autant de netteté, d'élégance et de précision qu'il en mettait dans ses ouvrages. (Eloge de J.-B. Fromageot, par Chardenon, lu le 14 décembre 1753. — Mémoires de l'Académie de Dijon, t. I. p. cxin et sq.)

A défaut de succès flatteurs pour son amour-propre, notre exilé eut du moins, s'il faut l'en croire, le courage professionnel et civique. Dans une affaire qui intéressait tout l'ordre des avocats, il fut le seul à prêcher la résistance au gouvernement, et il faillit voir son nom inscrit sur une lettre de cachet : « C'est dans le temps où nous sommes, dit-il fièrement, à quoi doit s'attendre tout homme qui veut en affaires marcher droit et témoigner un peu de fermeté... Il est des circonstances où les lettres de cachet ennoblissent, celle-ci était du nombre (1). » Sa position n'en devenait que plus difficile, en face de ses nouveaux confrères.

L'Académie de Dijon voulut sans doute apporter à sa petite gloriole d'orateur quelque consolation, en le chargeant de prononcer, à la Saint-Louis de 1747, le discours d'usage. Il s'empressa de la satisfaire, y trouvant l'occasion d'un voyage dans sa patrie, et lui apporta une dissertation sur l'Education et les méprises qui s'y pratiquent. On doit regretter la perte de ce travail, car l'auteur avait le projet d'y introduire plusieurs portraits, tirés d'après nature, dit-il, « des gens de ce pays-ci. Cette ville est fertile en originaux. » Appelait-il originaux ceux qui ne partageaient pas ses opinions, ou qui avaient refusé de l'applaudir? En tout cas, c'était à Besançon mal répondre à l'hospitalité qu'il avait reçue; et à Dijon, c'était associer indiscrètement ses compatriotes à ses rancunes.

Sa vengeance satisfaite et son facile triomphe savouré, Fromageot revint passer en Franche-Comté l'hiver de 1747. Depuis lors, les études juridiques paraissent avoir tenu peu de place dans son existence; durant cette seconde année de son séjour, il ne plaida qu'une fois. Sa vocation littéraire

<sup>(1)</sup> Lettre du 23 juin 1747. — « Je me dégoûte de plus en plus du barreau, ma robe me pèse, cependant je n'ose encore me déterminer entièrement; j'ai résolu de ne le faire que dans un an. » (Lettre du 17 janvier 1748.)

nuisait décidément à ses succès comme jurisconsulte, et les académies lui semblaient un champ plus favorable à ses aptitudes que le barreau. Un instant il eut l'idée de se consacrer à l'enseignement du droit, et de concourir pour une chaire à l'Université de Besançon; découragé, à ce qu'il semble, par la difficulté des épreuves, il se rejeta tout entier dans le commerce désintéressé des lettres.

Avec ses parents, la bonne harmonie avait bientôt cessé; elle régnait tant bien que mal, à quelques quarts d'heures près, entre sa mère et lui; et l'intérieur de la famille Monniotte leur souriait de moins en moins à l'un et à l'autre. Leur cousin, un estimable conseiller au bailliage, qui, comme artificier volontaire de la ville, à chaque fête, du haut du bastion des Cordeliers éblouissait la foule entassée sur le bastion d'Arènes, n'avait pas sans doute un esprit comparable à ses lumières; son cœur même, paraît-il, laissait beaucoup à désirer, car Fromageot n'a pas tardé à écrire à son sujet que « nos parents sont nos plus grands ennemis. »

En dehors du cercle domestique, même désappointement pour notre exilé; peut-être avait-il éprouvé dans le monde des échecs aussi sensibles à son amour-propre que ceux du Palais, et, l'influence janséniste aidant, sa tristesse dégénérait en misanthropie. Plus de conversations galantes, plus d'idylles épanouies entre le paravent et la cheminée, mais la lecture, la méditation, le travail solitaire. A l'en croire, ses amis Copel et Talbert n'étaient pas d'humeur moins grave et de conduite moins édifiante. C'était un triumvirat amical pour la plus grande gloire de Dieu et des belles-lettres. Ils lisaient ensemble non-seulement les saints Livres, mais les Eglogues de Virgile, et dans la première, Fromageot, abandonnant à ses deux amis les personnages de Tityre et de Mélibée, revendiquait plaisamment pour lui le modeste hémistiche de pressi copia lactis. En même temps sa lecture faite à Dijon se transformait en un ouvrage didactique, dans le goût du Traité des Etudes de Rollin, hostile bien entendu

au système d'éducation des jésuites, et conforme aux principes qu'il avait reçus de ses maîtres. Durant tout l'hiver il écrivit, corrigea, ratura, soumit son œuvre à d'amicales critiques, bref se prépara à devenir sérieusement auteur. A ses moments perdus, il traduisait en vers des hymnes latines, ou il se réfugiait au collége de Saint-Ferjeux; là, par des examens ou des concours improvisés, il se plaisait à exciter l'émulation des élèves; avec les maîtres, il daubait à demivoix sur les Molinistes et sur la Bulle. Il n'avait donc pas tout à fait tort d'appeler Saint-Ferjeux son « paradis terrestre, » car le diable s'y glissait comme dans celui de notre premier père, pour souffler à ses habitants ou à ses hôtes quelque bonne malice contre leurs communs ennemis.

Enfin voulant, ce semble, appuyer d'une expérience quotidienne ses théories sur l'éducation, Fromageot avait pris avec lui un jeune homme de quatorze ans, dont il s'était fait le précepteur bénévole, et il l'élevait selon la méthode préconisée depuis par Jean-Jacques, c'est-à-dire en se conduisant avec lui en frère aîné plutôt qu'en maître. C'était là, nous dit-il, sa principale consolation.

Consolation du cœur s'entend; celles de l'esprit s'offraient à lui non-seulement chez ses bons amis les bénédictins, mais dans ses entretiens épistolaires avec ses amis de Dijon. Il déroulait devant eux, selon l'impression du moment, ses occupations, ses réflexions, ses plus secrètes pensées. S'il avait le faible, assez commun aux auteurs, de parler beaucoup de soi, il y joignait celui encore plus répandu de parler beaucoup des autres, et sa correspondance prouve que du fond de son studieux ermitage, il avait toujours l'œil ouvert sur le monde.

Le ton de cette correspondance est loin d'être uniforme. Sur la page même où le grave janséniste s'évertue à sermonner son ami, sa plume oublieuse ou intempérante laisse échapper quelque trait malicieux ou esquisse un profil satirique; l'homélie tourne en épigramme, et le psaume entonné

se termine par le plus inattendu et le plus contradictoire des Gloria Patri. Le naturel Bourguignon est ainsi fait; à Dijon, Bossuet et Piron ne sont pas nés à plus de cent pas de distance l'un de l'autre. Aux yeux de leur compatriote, Besançon était devenu peu à peu une terre de captivité, une Babylone que son imagination assombrie lui faisait maudire en termes bibliques; mais souvent, au lieu de gémir sous les saules du fleuve étranger, il y taillait en plein bois des flèches contre les ridicules et les vices dont il était le témoin. La terre promise s'était changée pour lui en une sentine d'hérétiques : « Tous les agréments que j'y trouve, écrit-il au commencement de 1748, sont terriblement effacés par la vue de l'ignorance, l'inutilité et l'irréligion qui y règnent. » Son extrême ardeur à soutenir ses opinions paraît même avoir failli lui nuire : « Je me vois à la veille de terribles affaires... S'il y avait inquisition dans ce pays, je courrais risque d'assister à l'auto-da-fé. Enfin dans cette quinzaine, j'aurai un moment critique, un interrogatoire à subir devant un très ignorant et très fougueux fanatique (1). » Quel était son juge? Quel fut l'interrogatoire? Il est à croire que tout se termina par une sentence d'absolution, ou une ordonnance de non-lieu, comme on voudra.

On comprend dès lors que Besançon ait fini par être pour lui ce que Beaune avait été pour son trop malicieux compatriote Piron, une mine d'épigrammes au vol de la parole ou de la plume, plus ou moins vives, plus ou moins heureuses. Il est évident que ses lettres reproduisent ou complètent en esquisses hâtives, cette galerie d'originaux qu'il avait fait défiler devant le public Dijonnais à la Saint-Louis de 1747.

Ce sont d'abord les partisans de la Bulle, depuis l'archevêque à qui il reproche d'avoir été colonel de dragons et de laisser vides les rayons de sa bibliothèque (2), jusqu'au

<sup>(1)</sup> Lettre du 1er mars 1748.

<sup>(2)</sup> Antoine-Pierre II de Grammont, né en 1685, mort en 1754. Il

moindre abbé coupable de défendre le grand nombre des élus et la Conception Immaculée. C'est le jésuite Pichon qui, par son livre sur la fréquente communion vient de scandaliser le diocèse et toute l'Eglise de France, si bien que l'archevêque a dû rétracter solennellement l'approbation qu'il lui avait d'abord donnée de confiance (1). C'est un bon ecclésiastique, moliniste bien entendu, persuadé que « Praxitèle, peintre d'Athènes, vivant selon que je lui ai dit du temps de Pisistrate, a fait un tableau de l'Ascension, et qu'Aristote a fait un savant ouvrage pour prouver que la chambre où descendit le Saint-Esprit était octogone (2). »

Un autre jour, il s'en prend aux poètes du cru, et exécute en règle ceux qui ont voulu célébrer sur le mode lyrique la prise de Berg-op-Zoom. Avec l'un d'eux il a vu se renouveler l'éternelle scène de Gil-Blas et de l'archevêque de Grenade:

apprit je ne sais comment que j'aimais la belle poésie; en galant homme, il voulut me régaler, et après m'avoir raconté ses prouesses en fait de vers le plus modestement qu'il put, il me présenta un volume de plus de deux cents pages manuscrites où était un sien ouvrage qu'il ferait imprimer, disaitil, sitôt après que j'y aurais donné mon approbation. Je le soumets tout entier à votre jugement, ajoutait-il, prêt à suivre votre avis en tout. Il enjolivait cette résignation à ma volonté de quantité de politesses et de protestations de docilité. L'ouvrage en question était une traduction de l'Histoire Sainte en vers français et par pièces détachées. Il me livra le volume au commencement du carême. C'était vraiment viande quadragésimale. Il n'y avait de poésie que la figure de vers; en quelques endroits c'était du galimatias, presque

avait en effet commandé un régiment de cavalerie de son nom, pendant la guerre de la succession d'Espagne.

<sup>(1)</sup> V. l'Appendice III. Cf. JACQUENET, Histoire du séminaire de Besançon, t. I, pp. 533-536.

<sup>(2)</sup> Lettre du 22 mai 1747.

partout platitude plus que prosaïque, des pièces hérissées de chevilles, nul goût, nul esprit, etc. Bien contrit de l'avoir lu, je vais à quelque temps de là trouver M. l'auteur, et avec grandes précautions oratoires et de grands correctifs, je lui dis à voix basse qu'il faut presque autant de temps pour le retoucher qu'il en avait mis pour le faire. Voilà mon homme qui s'emporte et qui dit que vraiment ce n'était point comme cela qu'on prononçait sur des ouvrages, qu'il fallait spécifier les défauts, et que si je lui en montrais un seul, il jetait l'ouvrage au feu. Je lui en specifiai alors : Cet endroit-la est obscur (notez que j'adoucissais les termes). — Ah! Monsieur, me dit-il, un enfant l'entendrait. — Ce mot-là ne se dit point dans le style noble. — On le met partout, me répondit-il. — J'ôterais cet endroit, il est de trop et ne signifie rien. - C'est le plus bel endroit, s'écria-t-il aussitôt. Et puis mon homme de m'invectiver et moi de rentrer mes cornes. Il me quitta bien résolu de donner son ouvrage au public, et moi bien résolu d'en rire. Vous en rirez aussi (1). »

Ce critique de bonne humeur n'en avait pas moins rompu de toute façon avec la société bisontine, et, sans plus guère détourner les yeux de ses leçons, il attendait avec impatience le moment du retour à Dijon. Il s'éloigna en effet avec sa mère en juillet 1748 : « Je quitterai Besançon pour toujours, écrivait-il au moment du départ. Je l'aime et je le hais, j'y ai eu bien du plaisir et bien du chagrin. Je le regrette et je le déteste. » Cette manifestation de ses sentiments me semble bien un peu suspecte; c'est une déclaration d'amoureux déçu dont il ne faut croire que la moitié, et encore la première moitié, cri spontané et sincère du cœur, tandis que la seconde a été inspirée après coup par l'amour-propre. Notre Bourguignon quittait la Comté le dépit sur le visage, il y laissait malgré tout une partie de lui-même, des amis fidèles, et il en rapportait comme un inaltérable trésor le souvenir

<sup>(1)</sup> Lettre du 10 avril 1747. •

d'heures charmantes et de délicates jouissances. Ce souvenir finit par effacer tous les autres, et en 1753, le ramena pour quelques jours dans la ville sur laquelle il avait jadis secoué un peu trop vite la poussière de ses pieds.

Sa situation avait alors singulièrement changé. L'hôte galant et volage des salons comtois avait pris femme; le fondateur de la Société littéraire de Besançon était devenu secrétaire de l'Académie de Dijon; et dans ses préoccupations studieuses son traité de l'Education avait fait place à un grand ouvrage sur la Concordance des lois civiles et ecclésiastiques. Enfin deux couronnes obtenues à l'Académie de Montauban consacraient en province sa réputation comme critique littéraire et comme apologiste religieux. Aussi n'avait-il pas cru pouvoir mieux fêter son double triomphe qu'en compagnie de ses amis de Besançon; à peine arrivé, il tomba subitement malade, et fut enlevé en quelques jours (14 août 1753).

Cette perte inattendue fut, même au loin, vivement ressentie. Les jésuites, et l'on sait s'il les aimait, furent bons chrétiens à son égard, et lui rendirent généreusement hommage. « On ne peut que regretter, dirent-ils dans le Journal de Trévoux, un homme de lettres qui donnait tant d'espérances, qui alliait beaucoup de sagesse à des connaissances très étendues. » Les Bisontins, qu'il n'avait guère plus ménagés que les Révérends Pères, n'eussent pas pu mieux le louer; et parmi eux comme parmi ses compatriotes, il y eut certainement des regrets sincères adressés à sa mémoire. Quand il mourut, cette Académie était fondée; nul doute qu'il n'en fût devenu un des premiers et des plus brillants lauréats. Il eut ainsi fait oublier aux autres ses innocentes épigrammes, comme il avait lui-même oublié ses récentes épreuves; et une couronne académique tombant sur son front des mains de son ami Talbert eût été pour lui, avec une ville qui était au bout du compte sa seconde patrie, le meilleur gage de réconciliation.

#### APPENDICE.

Nous avons cru devoir joindre ici, en les classant sous les rubriques suivantes : 4° nouvelles littéraires; 2° nouvelles du Palais; 3° nouvelles ecclésiastiques; 4° voyage à Salins, quelques lettres qui, à cause de leur étendue, n'avaient pu trouver place dans le travail précédent. Elles peuvent jeter quelque lumière sur l'état de la société franc-comtoise au milieu du dix-huitième siècle.

#### I

### NOUVELLES LITTÉRAIRES.

« Je suis venu à bout de former ici une Société littéraire.....

Nous sommes actuellement quatre, et nous serons bientôt six.

L'ouverture s'en est faite intra privatos parietes par jun petit discours où, après avoir fait sentir l'utilité d'un projet académique, j'ai proposé des statuts et règlements qui ont été acceptés et dument enregistrés. Le tout va assez bon train. Séances régulières,... remplies avec ordre et zèle, lectures, compositions, conférences et registre exact de tout ce qui s'y passe, et j'ai le plaisir de voir que mon plan est suivi avec une exactitude charmante. Plusieurs personnes demandent d'être admises à voir une de nos séances... >

(Lettre du 9 juin 1746.)

A cette lettre est joint l'extrait suivant des registres de la Société:

• Du 2 juin 1746. — Ce jour, Messieurs sont entrés au nombre de quatre, savoir : MM. Fromageot, Copel, Maillot et Chambrier. M. Fromageot, président en ce jour et faisant l'ouverture des assemblées, prit la parole et dit : Messieurs, l'amitié qui nous unit réciproquement ne serait qu'un bonheur stérile, si nous la bornions aux sentiments. Quelque doux que soient ces liens, vous n'ignorez pas qu'il en est encore de plus flatteurs : ce sont ceux de l'estime, ils engagent l'esprit dans les mêmes chaînes que le cœur. Qu'ils sont brillants, qu'ils sont magnifiques les nœuds qu'une Société de talents et d'inclinations concourent à former! Connaissons donc nos véritables intérêts et commençons à y veiller aujourd'hui; faisons-nous une félicité qui naisse des véritables plaisirs. Ces plaisirs sont ceux de l'esprit. La culture du goût et des lettres, l'étude de la société, la connaissance de nous-mêmes sont des objets trop intéressants pour ne nous y point consacrer. La gloire et l'émulation nous y invitent, des vues encore plus nobles achèvent de nous y déterminer. Vos dispositions, Messieurs, me dispensent d'insister sur l'utilité de notre projet. Vous êtes trop clairvoyants pour ne point comprendre, trop amateurs du beau pour n'en point embrasser l'exécution. Qu'il me suffise seulement d'avertir ici que c'est un devoir que nous allons nous imposer, et qu'il siérait mal d'y jeter un ridicule qui retomberait sur l'amitié même qui se l'impose. Pardonnez cette réflexion trop sinistre, cela crainte d'une écueil dont notre jeunesse nous rend peut-être trop voisins. J'en détourne promptement les yeux et propose à votre attention un détail plus agréable. »

S'en suit la teneur des réglements et statuts et de la délibération qui les confirme. Après la lecture de l'enregistrement desquels statuts, M. Fromageot a repris la parole et dit:

« Messieurs, voilà les principaux des engagements réciproques que nous allons contracter. L'esprit et le cœur sont ici de la partie : vous avez trop de goût et de sentiments pour ne pas vous faire une douce habitude des devoirs que nous nous y imposons. Ils sont liés ces devoirs, avec d'autres plus importants encore, l'amour du travail et des lettres. Ils sont incompatibles avec l'indolence et les faiblesses. Rendons-nous donc à nous-mêmes une leçon vivante et perpétuelle de zèle et de diligence, et acquérons-nous par une utile et aimable assiduité la qualité honorable d'amateurs du goût et des lettres. Je n'oublie point que je serai le premier à recueillir les fruits d'une société si agréable; je ne vous dissimule point qu'en vous rassemblant ici j'ai eu en vue mes véritables intérêts. Vous êtes trop bienfaisants pour vous y opposer, et pour ne pas embrasser une occasion aussi favorable à votre complaisance qu'à vos talents. J'ose espérer que le même esprit qui vous anime au-

jourd'hui ne vous abandonnera point, et que je devrai à votre persévérance l'éloge de votre cœur comme je dois à votre goût l'éloge de votre esprit.

« Notre société littéraire réussit admirablement. Je voudrais que notre Académie de Dijon allât un aussi bon train. Nous venons de recevoir un nouveau sujet dont je suis très content, M. l'abbé Talbert. Je n'aurais jamais cru trouver dans Besancon autant de gens propres à entrer dans mon projet. Entre les exercices qui s'y font, j'en ai introduit un assez agréable et assez utile en même temps. Celui qui préside propose un problème de littérature ou de morale alternativement. Chacun ensuite donne sa solution, l'explique, la motive et la présente le plus avantageusement qu'il est possible. Quelquefois les avis sont partagés. S'ils ne le sont point, chacun tâche de trouver de nouvelles preuves, après quoi le président, dans un discours suivi et sans préparation, explique l'état de la question, résume tous les sentiments et donne le sien, en observant de peser les différents partis et de tenir en suspens sa décision jusqu'à la fin. Il la donne ensuite en peu de mots, reprend les avis, et on enregistre la solution qui passe à la pluralité. Entre les problèmes qui ont été résolus, en voici deux, un de morale et un de littérature, sur lesquels je vous demande votre avis : Les vertus privées et domestiques sont-elles plus utiles à la société que les vertus politiques et d'éclat? Lequel a plus droit de nous plaire, d'un écrivain concis ou d'un écrivain diffus? »

(Lettre du 16 juillet 1746.)

« Nos conférences littéraires continuent toujours avec une exactitude charmante, et la société s'augmente tous les jours; de plus nous sommes une bande de jeunes avocats qui nous assemblons une fois par semaine pour une conférence de droit. Ces sortes d'études communes sont admirables pour les fruits qu'on en retire. Elles sont plus praticables ici qu'à Dijon. »

(Lettre du 9 janvier 1747.)

« Vous vous êtes peut-être imaginé que l'air de la Franche-Comté était comme celui de la Béotie, épais et peu propre à être respiré par les poètes. Que nous étions abusés! Je le croyais comme vous, mais la prise de Berg-op-Zoom m'a détrompé. Elle a mis tout le Parnasse comtois en rumeur et en action ; tous les

poètes de la nation ont cherché à signaler leur verve. Vous allez juger de leurs nobles efforts.

June des premières pièces qui aient paru est intitulée: Vers sur la prise de Berg-op-Zoom. Ce sont des lignes rangées en forme de vers; l'enthousiasme prétendu de l'auteur l'a délivré du joug des règles de la versification. Rien n'est plus commun que d'y voir des e muets finir la première hémistiche et suivis d'une consonne. Un des beaux endroits de cette pièce et qui a le plus apparemment flatté son auteur est une belle hypotypose du fracas des décharges de notre artillerie. Après avoir dit que le canon avait renversé tours, remparts et bastions, il ajoute pour mettre le dernier trait et le plus frappant à son tablaau qu'il mit en cendres les poutres des maisons. C'est admirable! Je passe à une autre pièce d'une grande beauté et que je garde précieusement. Elle est intitulée: Quadrains. Le début en est vraiment lyrique:

Enfin Berg-op-Zoom est donc prise Malgré sa force et ses secours Dont jamais aucune entreprise Ne pouvait arrêter le cours.

• C'est dommage qu'il ait fallu acheter la richesse de la rime féminine aux dépens du langage. Il faudrait suivant le dialecte du poète dire Dijon est prise, Paris est prise, etc. La résistance et les efforts des assiégés sont énergiquement exprimés par ces deux stances:

D'abord à sa garde fidèle
Se relayaient les combattants
Que guidaient le bras et le zèle
D'un héros, chef à cheveux blancs,
Plus de cent bouches infernales
Vomissant le fer et le feu
Tonnaient sur d'autres inégales
Et comptaient en avoir beau jeu.

» Voilà ce qu'on appelle des miracles de la lyre. Quelle vivacité de tour dans ce d'abord! L'opposition naturelle qui est à la fin de la première stance est finement liée avec ce qui précède. Rien n'égale l'élévation et la noblesse des deux derniers vers de la seconde stance, surtout si on en fait la comparaison avec les deux vers qui la précèdent. Ah! mon cher ami, quand ferons-nous des quadrains? Encore deux traits de ce grand œuvre. Il s'agit de dire

que des vaisseaux exprès préparés pouvaient favoriser une retraite : voilà la proposition simple. Or voici comme sait l'embellir notre grand homme :

> Les vaisseaux que pour la retraite Frétait quelque éminent danger, La tenant toujours sûre et prête, Pouvaient à temps la ménager.

• Un danger qui frète des vaisseaux, ce n'est point là une expression triviale, elle a un air de jeunesse qui fait son agrément. Admirez cette cadence initiative sûre et prête. Mais savez-vous comment on dit : venir effrayer quelqu'un? On met fort élégamment assurer des pas terribles à quelqu'un. Le quadrain suivant en fournit un exemple :

La valeur enfin, la prudence Du fameux héros écossais Assuraient pour sa délivrance Des pas terribles aux Français.

» Contentez-vous, s'il vous plait, de cet échantillon de poésie lyrique comtoise: l'auteur de ce morceau mérite une place dans les phénomènes littéraires. C'est dommage que le public soit menacé de le perdre; il descendra chez Pluton bientôt; je ne sais si la douceur des chants de ce nouvel Orphée pourra attendrir l'infernale divinité. J'oubliais cependant de vous servir l'endroit le plus délicat de la pièce:

. . . . . . . . . Lowendal Du plus grand héros militaire Bientôt déjà presque l'égal.

» Ne trouvez-vous pas qu'en nous formant sur de pareils modèles, nous serions bientôt déjà presque poètes? En attendant, applaudissons à la voix de ce cygne près de mourir, ou, si elle ne vous paraît assez mélodieuse, permettez que sur le tombeau de ce chantre on puisse mettre: Horrendas canit ambages, antroque remugit. Vous saurez au reste que le faiseur de quadrains est le même que le versificateur de la Bible dont je vous ai parlé autrefois... Comme il ne faut pas prodiguer les belles choses, je ne vous parlerai des autres pièces qui disputent à celles-ci le prix de la lyre, je ne vous dirai l'empressement d'un vieillard qui, moyennant un regain de jeunesse, a voulu se mettre sur les rangs et assurer en vers à toute la postérité la date de la prise de Berg-op-Zoom :

Et de ce siècle-ci l'an sept après quarante.

(Lettre du 9 octobre 1747).

#### II

#### NOUVELLES DU PALAIS.

e Il y a ici une fameuse dispute entre la compagnie des avocats et Messieurs de ville. Ceux-ci veulent obliger les avocats à monter la garde et ont eu l'insolence de faire citer nommément les avocats à la place d'armes, pour qu'ils aient à venir prendre leurs postes. L'affaire est en cour. M. le premier président semble être pour les avocats; M le lieutenant du roi et le major sont contre eux. M. l'intendant est tantôt pour, tantôt contre. »

(Lettre du 8 juillet 1746.)

« MM. les avocats de Besançon se laissent mener comme des enfants par des gens qui ne les valent pas. Messieurs de ville triomphent, et il sera dit que le corps des avocats est sujet au guet et garde sous les ordres de quelques faquins, la plupart de basse extraction. Si dès le commencement ils avaient pris des partis de rigueur, ils se seraient fait honneur et ne se seraient point attiré l'insolente affiche qui a paru sous le nom de l'intendant, qui était dans cette affaire juge et partie. »

(Lettre du 1er août 1746.)

« J'ai assisté samedi dernier à la rentrée du Parlement de Besançon. Je m'attendais à voir une chétive assemblée, une éloquence comtoise, un mince auditoire, rien enfin que de fort audessous des La Marche et des Genreau. Je ne puis vous dire à quel point j'ai été agréablement surpris. J'ai d'abord été frappé de la beauté des salles. C'est un édifice neuf où on est entré pour la première fois. Il y a de grands défauts à la vérité dans le total du bâtiment, défauts même assez grossiers, mais ils sont admirablement compensés par la salle de l'audience publique. Elle est digne d'un Parlement de Paris : boisages et sculptures magnifiques,

tapisseries des Gobelins; elle est vaste et élevée. Ajoutez à cet embellissement extérieur l'éclat de soixante magistrats en robe rouge, six présidents à mortier ayant sous leurs fourrures des robes de taffetas rouge, un auditoire immense, en un mot tout ce que la justice a de plus respectable et de plus imposant réuni sous un même point de vue, dans la salle la plus belle qu'il y ait dans aucun Parlement.

- » L'avocat général Rochet de Frasne a fait un fort bon discours sur la nécessité de l'examen et du discernement dans l'administration de la justice et la défense des parties. Sa harangue était fort bonne: pensées vraies et solides, revêtues d'expressions choisies et de tours académiques, de l'ordre, de la netteté. C'est à ce qu'on dit le seul du parquet qui soit orateur.
- Je viens au premier président. M. Boisot est à la tête du Parlement depuis plus de trente ans. C'est un homme de beaucoup d'esprit et qui possède le talent de la parole au suprême degré; il tourne les esprits comme il veut. Son extérieur annonce un grand magistrat; taille avantageuse, traits majestueux, tout répond en lui à la place qu'il occupe (1). Tous les yeux étaient attachés sur lui, on admirait son air aisé et en même temps grave et noble. Il se voyait à la tête de la plus belle assemblée qu'il y ait jamais eu au Parlement, et on peut dire que par ses manières il en faisait la principale décoration. Il le fut encore plus par son discours.
- onjecture il se trouve lui-meme, soit par sa faute ou autrement. Il est ruiné, il a mis lui-meme ses biens à décret. Gens qui se prétendent bien instruits assurent que c'est ruse de sa part, et qu'il a beaucque d'argent comptant qui le dédommage amplement des fonds qu'il aliène. Dans son discours, il donna des leçons aux magistrats sur la manière dont ils devaient se conduire dans leur tribunal et dans la société. Le magistrat dans ses fonctions, le magistrat dans le commun de la vie, voilà ses deux parties. La dignité et la modestie, deux qualités extérieures que le magistrat doit conserver dans l'un et l'autre état où il se trouve. La lègèrete dans les opinions, aussi bien que la trop grande vivacité dans les avis, des façons trop fières qu indécentes, voilà les principaux défauts qu'il attaqua dans le magistrat au tribunal. L'air militaire, l'oisiveté, la trop grande fréquentation des cercles, la parure peu

<sup>(1)</sup> Jean-Jacques Boisot mourut en 1750, après quarante-huit ans de première présidence.

sérieuse, l'affectation de se charger d'une multitude d'affaires, l'esprit d'intérêt, voilà ce qu'il reprit dans le magistrat hors de ses fonctions. L'esprit d'intérêt est un des vices qui obscurcit le plus l'éclat de la magistrature, il salit tout ce qu'il touche, voilà à peu près son style. Il est au reste plein de mots énergiques, de portraits vifs, et soutenu par une déclamation si naturelle, que c'est moins ce qu'il dit qui touche que la manière dont il le dit. Après avoir tracé ainsi le portrait de la décence et de la dignité que le magistrat doit avoir dans sa conduite, il dit, et voici ce morceau curieux:

- » Vous ne manquerez point, Messieurs, de voir un contraste entre la peinture que je viens de faire et la situation de celui qui vous parle. Je sens dès lors la nécessité de vous rendre ici un compte que je dois au public, à ma dignité et à moi-même. Placé à la tête de cette compagnie peut-être prématurément, je compris qu'il me fallait deux choses pour soutenir le rang où S. M. m'appelait, le mérite et les richesses. J'ai pris le premier dans vos exemples et le long usage dans l'honorable fonction de servir d'organe à vos décisions. Pour l'autre, j'ai été obligé de le tirer de ma propre substance. Je ne suis pas né riche, ni n'ai eu envie de le devenir. Le Palais n'enrichit personne; j'ai été obligé d'avoir recours à des voies étrangères pour soutenir, avec une espèce de décence. l'honneur dont je me vois revêtu. Quelque légitimes qu'aient été mes vues, si c'est une faute, je m'y livre en coupable, et j'implore l'indulgence du public en faveur de l'exactitude que je montre à remplir mes engagements et à m'exécuter moi-même. Dégagé maintenant d'une partie des soins domestiques, je n'ai plus qu'à finir à l'avantage de la bonne foi et de l'équité une malheureuse affaire où j'espère profiter du droit qu'ont les autres hommes pour me défendre contre les injustes demandes qu'on forme contre moi, et les indignités toutes nouvelles que j'ai essuyées. Libre alors de toute inquiétude domestique, je me livrerai à mes devoirs et à l'empressement de justifier avec quels sentiments je suis, Messieurs, votre chef et serviteur.
- » Telle fut à quelques mots près la conclusion de sa harangue. L'air noble et touchant en même temps dont il l'accompagna, une constance et une fermeté admirables malgré l'émotion intérieure où il était, l'exemple unique d'un premier magistrat rendant ainsi compte de sa conduite dans une assemblée aussi solennelle, tout cela toucha tellement quelques-uns des assistants qu'ils retenaient à peine leurs larmes, et malgré la persuasion commune où l'on est ici qu'il est plus coupable qu'il ne dit, on ne laissait pas au

sortir de l'audience de l'admirer. Cette première admiration un peu ralentie, sa démarche a partagé les suffrages et trouvé également de censeurs et d'apologistes. »

(Lettre du 14 novembre 1746.)

« Il faut excepter la jurisprudence du nombre des choses qu'on ignore ici. C'est quelque chose de prodigieux que les preuves de savoir qu'on donne en cette matière au concours qui se fait actuellement. C'est un spectacle admirable. »

(Lettre du 5 janvier 1748.)

#### III

#### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

« Pour ce qui est de la religion du pays (Salins), c'est le molinisme des plus puants, c'est en un mot la religion de la Bulle. Voici trois traits tout nouveaux de cette belle théologie. Un chanoine de la principale église, connu par son opposition à la Bulle, tombe malade et on lui refuse jusqu'aux saintes huiles, et on l'enterre après sa mort, à cinq heures du matin, sans cérémonie. Un curé s'avise de dire en chaire cette proposition: On ne risque rien de suivre la voix de ses directeurs, et de ceux qui sont préposés pour nous instruire, parce que s'ils nous égarent on est en droit de dire à Dieu: Seigneur, j'ai suivi mes maîtres, je ne me suis égaré qu'avec eux, et dès lors je ne suis point coupable. Enfin une supérieure de communauté défend à ses religieuses de lire une traduction approuvée du Nouveau-Testament, disant que ce livre-là est dangereux. Je parle, mon cher, de visu et auditu. Voilà le nouveau catéchisme introduit par la Constitution. »

(Lettre du 31 octobre 1746.)

« Je crie justice après un très méchant livre que je lis actuellement. C'est un livre sur la communion par le P. Pichon, jésuite. J'espère le convaincre de trois choses, d'être ignorant, d'être falsificateur et d'être calomniateur. Ce qui le rend remarquable, c'est une approbation solennelle de Mgr notre archevêque; le livre est nouveau, mais l'auteur connu depuis longtemps.

(Suit une anecdote assez grossière sur le P. Pichon, pendant son séjour à Dijon.)

» On me presse de l'attaquer et de lâcher quelque chose dans le goût des *Provinciales*. Je succomberai vraisemblablement à la tentation Ordinairement cette espèce de tentation ne vient point du diable. »

(Lettre du 10 avril 1747.)

« Le célèbre M. Osterwald vient de mourir. On m'a demandé une inscription pour mettre sur la tombe. Voici celle que j'ai donnée rapidement :

HIG JACET
OSTERWALDUS
PASTOR GREGIS, GREGIS AMOR
VETUSTAS PATRUM REDIVIVA.
BREVI PATRIA, DIU SIBI,
FAMA TERRIS, COELO FACTIS
VIXIT.
PASTORI AMISSO GREX MORRENS

UTINAM JUNGATUR.

➤ Ce M. Osterwald est un célèbre auteur de morale et ministre de Neuchâtel, et sans contredit le plus savant théologien qu'il y eût hors des matières de controverse; encore n'avait-il pas des sentiments à ce qu'on m'a dit, fort éloignés de ceux de l'Eglise romaine... Outre cela c'était un grand prédicateur, et plusieurs personnes m'ont assuré qu'il dvait le rare talent de faire verser des larmes dans ses discours. >

(Lettre du 22 mai 1747.)

« Un jeune chanoine de Dijon avec qui j'étais lié par l'estime la plus sincère et l'amitié la plus tendre quitte la soutane, et prend à Auxerre l'habit court et l'épée, va à Paris dans cet équipage; il passe ensuite à Rouen, attiré par l'espérance d'un emploi qui lui échappe. L'amorce d'une fortune qui semblait se présenter à lui le fait embarquer pour les îles, où, après avoir resté quelque temps sans succès, notre homme fait voile pour l'Angleterre et reste à Londres quelques mois. La crainte de la consomption le rappelle en France; il revient en Bourgogne et reprend la soutane, entre au séminaire d'Autun et reçoit les ordres jusqu'au diaconat inclusivement. Il commence à monter en chaire et à se faire une réputation naissante. Par malheur il se rencontre dans une compagnie avec un anti-constitutionnaire, à Semur. Il n'en faut pas davan-

tage pour irriter M. Hamard, grand-vicaire d'Autun, contre lui. Il lui refuse la prêtrise, lui retire la permission de prêcher et lui promet de ne jamais le promouvoir au sacerdoce. Voilàrmon pauvre garçon réduit à être précepteur à Semur. Mais comme pareil emploi ne fait pas vivre un homme, et qu'il ne pouvait rester dans un diocèse où il était si maltraité, il retourne à Paris, fait sa cour à M. de Mirepoix, et il allait être nommé à un prieuré, quand on l'accuse auprès du ministre d'être l'auteur d'un livre intitulé : Pensées philosophiques. Mon abbé est aussitôt disgracié et obligé de s'enfuir. Il sort de France, va en Suisse, où il trouve un prince étranger qui le prend avec lui pour l'accompagner dans son retour à ses Etats. Il traverse l'Allemagne, va ensuite dans la Prusse où il fait connaissance avec un poète italien favori du roi, puis il se retire en Hollande, et depuis Amsterdam m'écrit sous le nom du chevalier de Valery. Voilà, mon cher Cortot, ce qu'on appelle des aventures. Jamais je n'ai été plus surpris que de recevoir une lettre de Hollande. Il n'en faudrait pas deux comme celle-là par mois pour me ruiner, cependant rien ne me fait plus de plaisir.

Je n'en ressens pas à beaucoup près autant de voir l'indigne abus que font les jésuites du pouvoir qu'ils ont sur la jeunesse. Non contents de les faire monter sur un théâtre, ils leur font représenter d'impertinentes pièces... Un certain avocat Goux, pendant le cours de la pièce, s'avisa de dire: Voilà des jeunes gens qui représentent bien; c'est dommage qu'on leur fasse dire tant d'impertinences. Un jesuite était derrière, qui répondit: L'impudent qui parle ainsi serait peut-être bien embarrassé d'en dire autant. L'autre, sans se démonter répliqua froidement: A ce noble courroux, je reconnais l'auteur. Le jésuite répond encore: Non, je ne le suis point, si je l'étais, je ne serais pas ici. L'avocat repart aussitôt: Oui, monsieur serait à Paris, il y trancherait du grand. A ce dernier mot, le jésuite se tait... Consolons-nous, mon cher, d'avoir puisé dans d'autres sources... »

(Lettre du 28 août 1747.)

« Il faut que je vous compte un petit trait de l'influence dans l'esprit, dans le gouvernement du diocèse de nçonBesa et surtout dans le choix que Sa Grandeur fait des ecclésiastiques qui doivent recevoir les ordres. Il y en a un grand nombre qui n'ont d'autre vocation à l'état ecclésiastique que d'avoir les revenus de l'Eglise, et dont l'ignorance fait toute la préparation; jusque-là qu'après six ans de théologie et de séminaire, il y en a qui ne savent si l'Apo-

calypse appartient à l'Ancien ou au Nouvean Testament. Or il vient de se présenter à l'archevêque un jeune homme de vingt-huit à vingt-neuf ans qui depuis six ans se prépare à l'état ecclésiastique par une étude foncière de l'Ecriture, des Pères, des langues grecque et hébraïque, un jeune homme de famille et qui est très riche, étant fils unique et par conséquent qui ne cherche point dans l'état ecclésiastique les avantages temporels, qui s'est ençore préparé à cet état par une vie digne des premiers siècles de l'Eglise, qui, non content de cela, a fait examiner sa vocation par des docteurs de Sorbonne et par M. le curé de Saint-Paul de Paris. M. l'archevêque de Paris même l'a examiné et est entré avec lui dans le dernier détail, s'est même chargé de demander à M. l'archevêque de Besançon un dimissoire. Ce jeune homme enfin est acceptant de toutes bulles, afin de chasser de l'esprit des Comtois tout scandale prétendu. Il vient se présenter à l'archevêque de Besancon qui, sans vouloir le recevoir, lui fait dire qu'il n'est pas curieux de le voir. Pour justifier ce beau mot, l'archevêque avec son fausset dit qu'il n'a que faire de gens qui soient si savants, qui sachent l'Ecriture et les Pères. Il est vrai que le susdit a été autrefois marié et qu'il est maintenant veuf et sans enfants; mais je réponds à cela que l'archevêque de Besançon a été lui-même autrefois colonel de dragons. »

(Lettre du 20 décembre 1747.)

#### `IV

#### VOYAGE A SALINS.

- « Il y avait longtemps que je désirais voir Salins. Sa situation, à ce qu'on me disait, singulière, la merveille des salines, la curiosité de connaître certaines personnes dont on m'avait beaucoup parlé, tout cela m'excitait à entreprendre ce voyage. Je me mets en chemin, faisant provision de livres pour me désennuyer, précaution que l'événement rendit fort inutile.
- » La distance de Besançon à Salins n'est que de sept lieues, mais fournit un paysage fort diversifié; d'abord c'est une montée assez sensible qui rend par conséquent la vue assez bornée et qui ne vous laisse que l'agrément d'avoir une belle rivière à vos côtés: encore les joncs et les saules qui la bordent en dérobent-ils souvent la vue. Parvenu au sommet de la montée, on avance dans une plaine assez inégale, on y quitte le bord de la rivière qui va à

Dole, et on s'en détourne sur la gauche. A l'endroit le plus élevé on découvre d'un côté le mont Roland, et au pied la ville de Dole, quoique distante de six grandes lieues. Devant soi on voit des montagnes que leur hauteur ferait prendre pour les Alpes. C'est de ce côté qu'on s'avance Après avoir fait quatre grandes lieues, on se trouve entre deux chaînes de montagnes sur un terrain fort bas et arrosé par un petit ruisseau qui fait assez de bruit. Après avoir suivi un chemin fait dans le roc, et après avoir tournoyé en différents sens, on arrive enfin à Salins.

- » Imaginez-vous une grande file de maisons au fond d'un fossé, et vous avez une idée juste de la situation. Elle est entourée de tous côtés de montagnes extrêmement hautes et hérissées de roches vives; sur la pointe de deux de ces montagnes sont deux forts qui méritent d'être vus de plus près. Une troisième de ces montagnes se nomme le mont Poupet. Ce qu'il y a de remarquable, c'est une source qui est au sommet. Au reste les énormes masses de rochers sont toujours couvertes de neiges et de brouillards, ce qui m'a empêché d'y monter. Voilà pour ce qui regarde les dehors de Salins.
- Les dedans ne lui font pas beaucoup d'honneur. Une ville sale, irrégulière, mal bâtie, plus mal pavée, ornée d'un ruisseau bourbeux qui la traverse tout entière et en tout temps, voilà ce qui rebute d'abord un étranger qui y entre. Je commençai par en dire beaucoup de mal et en penser encore davantage, avec ferme propos d'en sortir dès le lendemain. Je me couchai sur cette résolution qui ne dura cependant pas les vingt-quatre heures.
- » Je m'imaginais être à Salins sur le pied d'un inconnu, je n'y connaissais moi-même qu'une béguine, c'est-à-dire une nonne qui est sœur de Thérèse et par conséquent ma cousine. Je n'aurais jamais cru y être aussi connu que je l'étais, et que j'y aurais goûté les plaisirs les plus grands. Je commence par aller aux Tiercelines, espèce de nonnes franciscaines qui, comme les Visitandines, à tout savoir ne sont pas les dernières. Je fais venir à la grille sœur Marie-Constance de Sainte-Thérèse madite cousine, près de qui je fus quatre heures de temps sans m'ennuyer. Je sortis ensuite pour aller dîner dans un endroit où j'étais invité dès le soir de mon arrivée. »

(Suivent les passages insérés dans la notice.)

« M. l'intendant me fit voir les salines entièrement et à loisir.... tout y est curieux, tout y est admirable. Plusieurs sources salées sortent du roc vif à près de cinquante pieds de profondeur audessous du niveau de la ville, par le moyen d'un rouage par lequel
défile une espèce de long chapelet dont plusieurs petits seaux
forment les grains. On monte l'eau et on la verse dans une espèce
de réservoir immense. De ce réservoir sortent plusieurs canaux
qui aboutissent chacun à une chaudière de trente pieds de long
sur dix de large et trois de profondeur. Le feu qui est dessous est
une véritable image de l'enfer, la fumée seule fait bouillir une
seconde chaudière; on consomme par jour près de cent moules de
bois. La manœuvre se fait nuit et jour, on n'y connaît de fêtes
chômées que Pâques et Noël. Je ne pourrais vous décrire que faiblement tout ce qui regarde cet établissement qui est de temps
immémorial. Les dépenses qu'on fait pour l'entretenir sont immenses, et cependant le roi en retire par an tous frais payés dix
huit cent mille livres.

» Il y a plusieurs particularités encore remarquables; comme la source salée n'est pas toujours également abondante, on a soin de mettre à profit une source d'eau douce qui coule immédiatement auprès. On la reçoit dans un réservoir, mais comme il est à craindre que le réservoir en se remplissant trop ne se répande sur l'eau salée qui en est voisine, on a eu recours à un expédient pour être informé à tout moment de l'état du réservoir. A l'entrée on a disposé une roue à laquelle est attachée une ficelle qui fait sonner une cloche par le mouvement qu'elle reçoit de la petite roue. Tant que l'eau ne surmonte pas la roue, elle la fait tourner, et fait sonner en haut la cloche. Dans le cas que le réservoir soit trop plein, il surmonte la roue et la cloche ne sonne plus. C'est un avis aux ouvriers qui sont en haut d'ouvrir promptement une plus grande quantité d'eau. »

(Lettre du 31 octobre 1746.)

« J'ai oublié dans ma dernière de vous parler d'une machine fort ingénieuse qui a été mise tout nouvellement en œuvre aux salines. Un cheval était ci-devant chargé de donner le mouvement au rouage qui sert à élever les eaux, mais comme la marche du cheval ne pouvait être que lente, parfois inégale et toujours trop pénible pour la bête qui n'y pouvait résister longtemps, un inconnu ou pour mieux dire un paysan, sans autre étude ni d'autre science que son industrie, a inventé un moyen de donner ce mouvement à tout le rouage sans secours ni d'homme ni de chevaux ni de poids. Imaginez-vous une roue d'une circonférence extrêmement étendue et par conséquent extrêmement mobile sur son axe,

disposée dans un tel équilibre que la plus légère impulsion la détermine. La circonférence est une surface creuse et partagée en plusieurs petites loges tout le long de la roue. Ce paysan, après avoir construit cette grande roue, s'est servi du ruisseau de la rue qu'il a conduit jusqu'à la roue et mis à portée de se jeter aur une des loges de cette circonférence. Ces loges communiquent les unes aux autres et se remplissent ainsi successivement d'eau, dès lors un des côtés de la roue devenant plus pesant, il est nécessaire qu'elle tourne toute; la manœuvre s'exécute, et elle tourne encore... »

(Lettre du 5 novembre 1746.)

#### NOTE

SUR

# QUATRE SCEAUX INÉDITS

DES ARCHEVÊQUES DE BESANÇON

(1041 - 1184)

Par M. Jules GAUTHIER SECRÉTAIRE-ADJOINT.

(86ance du 26 juin 1879.)

L'Académie de Besançon, dans son Bulletin de 1878 (pages 116-161), a bien voulu publier un Inventaire des sceaux des archevêques de Besançon que j'avais eu l'honneur de lui offrir. En terminant ce travail, j'y laissais à regret subsister de nombreuses lacunes, tout en exprimant le désir et l'espoir de les voir bientôt combler par quelque heureuse découverte. Dès aujourd'hui l'exploration des riches archives de la Haute-Saône (1) me permet de signaler quatre sceaux inédits qui, par leur date et les personnages dont ils émanent, offrent un réel intérêt pour l'histoire de l'Eglise de Besançon et complètent utilement mon Inventaire.

Ces quatre sceaux appartiennent à l'épiscopat d'Hugues I<sup>er</sup>, d'Herbert, d'Eberard de la Tour Saint-Quentin et de Thierry de Montfaucon, c'est-à-dire à une période comprise entre le milieu du xr<sup>e</sup> siècle et les dernières années du xm<sup>e</sup>.

<sup>(1)</sup> L'exploration de ce précieux dépôt m'a été rendue facile par le bienveillant et empressé concours de mon excellent confrère et ami, M. Jules Finot, archiviste de la Haute-Saône, auquel je renouvelle encore mes meilleurs remerciements.

# SCEAUX DES ARCHEVÊQUES DE BESANÇON (Suite)



1<sup>bis</sup> Hugues I de Salins, 1041.



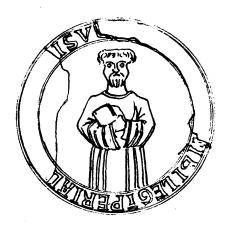

7 his Herbert, archevêque élu, 1163.



7. Herbert archevêque consacré, 1167.





 $8^{bis}$  Eberard, Archevêque élu, 1171.



8 Eberard, Archevêque consacré, 1174.





10. Thierry de Montfaucon, 1182.



12. Gérarde Rousemont, 1225.



I

Le sceau d'Hugues I<sup>er</sup> a un intérêt tout particulier, car il diffère sensiblement du sceau signalé déjà par les Bénédictins comme le doyen des sceaux épiscopaux de France, et reproduit dans notre précédent travail (1). Postérieur de quelques années au sceau plaqué de 1036, ce second type a une grande analogie avec lui par sa forme circulaire, sa dimension, la figure qu'il représente; mais il en diffère par sa légende, dont la formule exceptionnelle ne reparaît jamais dans la sigillographie de nos archevêques.

Ce nouveau sceau, appliqué à une charte du 6 novembre 1041 (2), porte l'effigie d'un buste d'évêque vu de face, la tête nue (ceinte, peut-être, d'une couronne de cheveux), vêtu d'une chasuble largement drapée sur laquelle apparaît un pallium en Y; la droite du prélat tient une légère crosse, la volute tournée en dedans, sa main gauche soutient un livre ouvert. Quant à la légende, ainsi conçue: HVGO DEI GRA[TIA] BISONTIENSIS METROPOLITANVS, elle affirme, d'accord avec l'histoire, un titre que Hugues I revendiqua énergiquement pour son siège, et qu'il fit reconnaître de tous durant son glorieux épiscopat. Il est, je crois, inutile d'insister sur la valeur exceptionnelle de ce monument au double point de vue historique et archéologique; les sceaux d'Herbert et d'Eberard de la Tour n'en ont guère moins, malgré leur date plus moderne.

(1) Nº 1, pl. I de l'Inventaire des sceaux des archevéques.

<sup>(2) ...</sup> Acta Bisontio publico in sancto synodo, VI feria, VIII idus novembris regnante rege Heinrico, IIº anno IIIIº, presulatus vero domini Hugonis decimo. Ego Raherius levita recognovi ad vicem Ermenfredi cancellarii. — Arch. de la Haute-Saône. Fonds de l'abbaye de Lure, H. 661.

L'histoire de l'archevêque Herbert, fort ténébreuse jusqu'ici, n'a été élucidée que de nos jours par un de nos plus éminents historiens, M. le président Clerc (1). Herbert, on le sait, était un Allemand favori de l'empereur Frédéric Barberousse qui, pourvu par son maître de l'archevêché vacant de Besancon, fut, de 1163 à 1167, sous le nom de legatus imperialis aulæ, gouverneur et justicier du comté de Bourgogne. On a remarque dans le préambule des quelques actes qui nous restent de son administration épiscopale l'emploi de deux formules différentes, l'une celle d'electus bisuntinus dont il usa de 1163 à 1166, l'autre celle d'archiepiscopus bisuntinus qu'il employa exclusivement de 1166 jusqu'à sa mort. Cette différence de qualification s'explique aisément par ce fait, qu'Herbert, durant la première partie de son pontificat, ne dut jouir, faute de consécration épiscopale, que du simple pouvoir temporel, que lui assurait instantanément son élection ou sa nomination; une fois, au contraire, qu'il eut reçu la consécration, il put, durant la seconde période de son pontificat, prendre la qualité d'archevêque de Besançon et en exercer tous les pouvoirs spirituels aussi bien que temporels. Les sceaux confirment pleinement cette explication et le sceau inédit d'Herbert, que je viens de découvrir, y ajoute en particulier un précieux commentaire.

C'est un sceau rond, dont j'ai pu rapprocher deux fragments importants, quoique incomplets, qui pendent à des chartes de 1163 et 1165, qualifiant Herbert de : Dei gratiá Bisuntinus electus, imperialis aule legatus.

Herbert est représenté vu un peu plus bas qu'à mi-corps, revêtu d'une robe à plis droits à larges manches, n'ayant rien du costume ecclésiastique; ses mains réunies sur sa poitrine

<sup>(1)</sup> Essai sur l'histoire de Franche-Comté, I (2° édition), p. 300 et suiv.

y retiennent un livre fermé (peut-être les Constitutions Impériales?). Un détail caractéristique, c'est que sa tête nue, d'expression rude, est couverte d'une épaisse chevelure et que la partie inférieure de son visage porte une barbe complète de coupe tout à fait séculière.

La légende en partie brisée est celle-ci: ..... ERTI LEG IPERIALI ..... BISUN....., que l'on peut, sans trop de hardiesse, restituer presque à coup sûr: Sigillum Herberti legati imperialis electi bisuntini.

Ce sceau précieux vient singulièrement à l'appui de la thèse que nous émettions tout à l'heure. Il équivaut, en somme, à un texte historique dont la teffeur serait telle : Herbert élu au siège de Besançon alors qu'il n'avait pas encore reçu le moindre degré de cléricature (sa tête chevelue et barbue le prouvent), resta plusieurs années sans vouloir (ou sans pouvoir) obtenir d'un prélat quelconque la consécration canonique indispensable pour être évêque.

A partir de 1166 la situation d'Herbert change brusquement, il fait graver un nouveau sceau, que nous avons précédemment décrit, mais dont nous donnons le dessin comme complément de ce travail. Cette fois il est représenté le menton rasé, la tête ceinte d'une mitre, le corps couvert des ornements pontificaux, assis sur le siège métropolitain à têtes de lions, la crosse et le livre des Evangiles en mains. Ce second sceau n'est-il pas l'équivalent d'un second texte que nous formulerions ainsi : consacré par un prélat (peut-être et même probablement schismatique), Herbert prit en 1166 le titre d'archevêque et exerça la plénitude des pouvoirs.

#### Ш

Le sceau inédit d'Eberard a quelque rapport avec celui dont la description précède, soit comme physionomie, soit surtout comme explication historique. Elu en 1170 ou 1171 successeur d'Herbert au siége archiepiscopal de Besançon,

Eberard de la Tour Saint-Quentin dut comme lui son élection à la faveur impériale. Comme Herbert, il resta plusieurs années avant de recevoir la consécration épiscopale, qu'aucun évêque orthodoxe ne pouvait régulièrement donner à un partisan avoué de l'Empire et du Schisme. A partir de 1173, Eberard quitte subitement, dans les actes, le nom d'electus pour prendre le titre d'archiepiscopus bisuntinus, que la consécration pontificale vient de lui donner (1); il cesse en même temps d'user du sceau spécial qu'il avait fait graver au lendemain de son élection et dont les archives de la Haute-Saône ont conservé quelques exemplaires inconnus jusqu'ici. Dignitaire de l'Eglise de Besançon, archidiacre, trésorier du Chapitre de Saint-Etienne, Eberard était parvenu au plus haut degré de la hiérarchie ecclésiastique, quand les suffrages des chanoines, guidés par la volonté de l'empereur, l'appelèrent à l'épiscopat. Aussi à la différence d'Herbert qui, sur son sceau d'élu, est représenté en costume civil, Eberard portet-il sur le sien la dalmatique avec un large collet et des manches de broderie. Il y apparaît debout, vêtu d'une longue robe talaire, sa main droite tient une palme, sa gauche, ornée du manipule, porte le livre des Evangiles; sa tête, couronnée de courts cheveux, est complétement imberbe.

La légende de ce sceau curieux, dont je restitue quelques mots, est celle-ci : [SIGILL]VM EB[RARDI BISVNT INE ECCLESIE ELEC|TI|.

Dès 1173, Eberard, archevêque consacré, n'usa désormais que d'un sceau ogival, dont trois magnifiques exemplaires subsistent à Vesoul. J'ai décrit déjà ce type (2); je rappellerai seulement qu'il représente le prélat assis sur un trône, revêtu des ornements pontificaux, portant la mitre, la crosse et bénissant à la romaine, c'est-à-dire les deux derniers doigts

<sup>(1)</sup> M. Ed. CLERC, Histoire de Franche-Comté, I (nouv. édit.), p. 307 et suiv.

<sup>(2)</sup> Inventaire des sceaux des archevéques, nº 8. Bull. de l'Acad., 1878.

ployés. On verra du reste dans mes planches ces deux sceaux distincts rapprochés, comme ceux d'Herbert; ils me paraissent des plus caractéristiques au point de vue des usages et du costume ecclésiastique du xuº siècle.

#### IV

Un des noms les plus sympathiques parmi ceux de nos vieux archevêques est celui de Thierry de Montfaucon, qui mourut glorieusement sous les murs de Saint-Jean d'Acre pendant la troisième croisade (1191). Son sceau manquait à ma collection, où il n'était représenté que par la description incomplète d'un exemplaire anéanti. Le fonds de l'abbaye de Bellevaux a conservé fort heureusement une seconde et magnifique empreinte dont voici la description: Thierry de Montfaucon est représenté assis sur un siège à têtes de chimères, revêtu d'une longue robe bordée de broderies, d'une casula et du pallium, la tête coiffée d'une mitre, la main gauche portant la crosse, la main droite bénissant. Autour on lit cette légende: THEODERICVS DEI GRA BISVN-TIN, ARCHIEPISCOPVS.

Les sceaux d'Hugues Ier, d'Herbert, d'Eberard de la Tour et de Thierry de Montfaucon, malgré les traits communs qui s'imposent aux divers types d'une même série, méritent d'être reproduits, à cause de leur rareté et de leur date; j'y joindrai encore, pour compléter les planches, le sceau de Gérard de Rougemont qui, malgré sa date plus récente (1221-1225), est d'une extrême rareté. De nombreuses lacunes subsistent toujours dans la sigillographie de nos prélats, on n'a pu recouver aucun sceau de Geoffroy, de Louis de Montbéliard, de Gérard d'Athier, de Charles de Gorrevod, de René de Mornay et d'autres encore; je souhaite vivement que, provoquées par ces modestes recherches, de nouvelles trouvailles viennent utilement compléter un jour l'Inventaire des sceaux des archevêques de Besançon.

#### 1" Supplément

#### A L'INVENTAIRE DES SCEAUX

DES

# ARCHEVÊQUES DE BESANÇON

(1041 - 1184)

#### HUGUES I DE SALINS.

(1031-1067).

1 bis. 8 novembre 1041. — SCRAU plaqué, rond, de 58 mill. (profondément imprimé dans un gâteau de cire blanche), bordé d'un filet; légende (en capitales romaines).

Buste d'évêque, tête nue, vêtu d'une casula largement drapée sur laquelle apparaît le pallium en Y, tenant de la main droite une crosse dont la volute est tournée intérieurement, de la gauche élevant un livre ouvert.

HVGO DEI GRA BISONTIENSIS METROPOLITANVS (Arch. de la Haute-Saône. — Série H, nº 661, fonds de l'abbaye de Lure.

#### HERBERT.

(1163-1170).

7 bis. 1163 et 1165, — SCEAU rond, pendant, de 64 mill.; lég. (en capitales gothiques) entre deux filets.

Personnage debout, vu à mi-jambes, revêtu d'une simple robe à plis droits, laissant visible l'encolure; ses deux mains réunies tiennent serré sur le côté droit de sa poitrine un livre fermé.

#### .....RTI LEG IPERIALI .....ISVN.

(Sigillum Herberti legati imperialis electi bisuntini.)

(Arch. de la Haute-Saone, — Fonds de l'abbaye de Bellevaux, série H. nº 164.)

Nota. — Les numéros d'ordre de ce supplément correspondent à la série de l'Inventaire publié en 1878.

## EBERARD DE LA TOUR SAINT-QUENTIN.

(1170-1179).

8 bis. 1171 et 1172. — SCEAU rond, pendant, de 55 mill., lég. (en capitales romaines), entre deux filets.

Le prélat (electus) est debout, tête nue et imberbe, vétu d'une dalmatique à larges manches et à collet rabattu sur les épaules; les manches et le collet sont ornés de larges broderies; deux parements verticaux de même etoffe décorent de haut en bas les deux flancs de la dalmatique, qu'une robe talaire dépasse laissant entrevoir l'extrémité de chaussures pointues. La main droite du personnage tient entre le pouce et l'index une palme dressée; sa main gauche, dont le poignet laisse pendre un long manipule, soutient le livre fermé des Evangiles.

.....VM EB......INE . ECCLESIE . ELEC...

(Sigillum Ebrardi bisuntine ecclesie electi.)

(Arch. de la Haute-Saone. — Fonds de l'abbaye de Bellevaux, H 164 et 133.)

#### THIERRY II DE MONTFAUCON.

(1180-1194).

10. 1182 et 1184. — SCEAU ogival, pendant, haut de 66 mill., large de 48; lég. (en capitales gothiques), entre deux filets.

Assis sur un siège à têtes d'animaux, l'archevêque, vêtu d'une longue robe à large; manches décorée dans sa partie inférieure d'un parement brodé, porte une courte casula revêtue d'un pallium. Sa tête est couverte d'une mitre, sa main gauche tient une crosse tournée en dedans, sa droite bénit.

# \* THEODERICVS . DEI . GRA . BISVNTIN . ARCHIEPS.

(Theodericus Dei gratia Bisuntinus archiepiscopus.)

(Arch. de la Haute-Saône. — Fonds de l'abbaye de Bellevaux, H. 183 et H. 136.)

## CAUSERIE SUR LAMARTINE

Par M. le comte Ch. DE VAULCHIER PRÉSIDENT ANNUEL.

(Séance publique du 30 juillet 1879.)

### Messieurs.

C'est toujours une chose embarrassante qu'un discours académique. Quel sujet aborder? De quoi parler à un auditoire composé d'éléments divers, convié à cette chose sérieuse qui s'appelle une fête de l'esprit? On peut choisir entre les belles-lettres, les sciences et les arts. Mais, pour parler science, il faut être un savant, et je suis obligé de remonter bien loin dans le cours de ma longue vie pour me rappeler certain mariage de raison conclu assez malheureusement entre la science et moi; j'en ai supporté les chaînes, mais je n'en ai jamais goûté les douceurs. Pour parler des arts, il faut être artiste; c'est ce qu'on oublie trop de nos jours. Tout le monde croit pouvoir écrire sur l'art. Chacun tient en réserve une certaine esthétique conforme à l'école à laquelle le hasard le rattache; on débite avec un incroyable sang-froid des énormités artistiques qui font frissonner les gens instruits. Vous voyez bien que je suis décidé à laisser de côté les sciences et les arts. Le champ des belles-lettres est plus vaste et convient mieux aux ignorants. Il me semble d'ailleurs qu'on n'aborde pas assez les sujets littéraires; on craint d'ennuyer le public; on croit trop facilement que la langue littéraire n'est pas comprise, qu'il faut, pour être écouté, raconter des histoires et des vies d'hommes illustres; mais les hommes illustres s'épuisent; on est obligé de descendre aux hommes célèbres : on finit par tomber dans le

demi-jour des héros crépusculaires. On fait tort au public en croyant qu'il faut l'amuser comme on amuse un enfant. Les sujets purement littéraires sont peut-être ceux qui l'intéressent le plus, et comment pourrait-il en être autrement? La littérature s'adresse non-seulement à l'intelligence, mais au cœur; elle reproduit nos passions, nos sentiments, nos croyances; le drame qui nous émeut, le roman qui nous attache, le sermon qui nous instruit, tout cela est essentiellement littéraire; et cela s'adresse à tous, aux ignorants comme aux savants; c'est une langue universelle que tout le monde comprend, ou du moins que tout le monde croit entendre. Je voudrais vous intéresser aujourd'hui à l'histoire intime et littéraire à la fois d'un homme que vous connaissez tous : cet homme a été le miroir du temps où il a vécu; sa longue carrière a été aussi variée que son époque. Je ne crois rien exagérer en disant que c'est le plus grand poète du siècle; c'est lui qui, le premier, dans la solitude du foyer domestique, sans maître, sans chef d'école, sans autre soutien que son génie, a ressuscité la poésie française; vous l'avez tous nommé : c'est Alphonse de Lamartine. Il y a bien des côtés dans cet homme illustre : il a été tour à tour, et presque en même temps, poète, diplomate, historien, orateur, publiciste, homme politique. Mais son auréole poétique a effacé toutes ses autres gloires. Malgré ses admirables discours, malgré même le rôle héroïque qu'il a joué à l'Hôtel-de-Ville de Paris, dans ce jour à jamais célèbre où les flots d'un peuple en fureur vinrent expirer à ses pieds, dominés par sa parole puissante et par son grand cœur, M. de Lamartine est toujours et avant tout le Lamartine des Méditations, des Harmonies, de la Mort de Socrate, du dernier chant du Pèlerinage de Child-Harold; c'est donc de Lamartine poète que je veux vous parler aujourd'hui. Mais tout le monde le sait par cœur. Les âmes les moins poétiques se sont émues à ses chants; la musique s'en est emparée; le Lac, l'Isolement, ont été admirablement traduits par Nidermayer. Ce fut une

seconde harmonie mariée à la musique de ces vers enchanteurs; quelle mère n'a pas fait réciter à sa fille l'Hymne de l'enfant à son réveil? Et l'enfant l'a compris, car la vraie poésie n'est point un art conventionnel; elle entre naturellement, je ne dirai pas dans les jeunes intelligences, mais dans les jeunes cœurs; ils devinent ce qu'ils ne sentent pas encore; ils sentent ce qu'ils ne comprennent pas. Je n'apprendrais donc rien à personne en étudiant avec vous Lamartine à un point de vue purement littéraire. J'ai trouvé récemment les éléments d'une autre étude qui rentre mieux dans le goût de notre temps. La génération actuelle semble un peu lasse d'admirer des chefs-d'œuvre, de rendre hommage à de grands hommes; elle aime à contrôler leurs œuvres, les monuments de leur renommée, par l'examen de leur vie morale, de leurs sentiments privés; elle veut remonter aux sources et savoir ce que valent réellement ceux qu'elle ne connaît que par leurs écrits. Je commence par déclarer ici que je n'ai jamais eu l'idée de contrôler aînsi M. de Lamartine; je l'ai cru sur parole. Pour moi, l'accent de la vérité débordait de ses œuvres; en le lisant, j'ai cru le connaître; je l'ai aimé comme on aime un ami. Mais, pour un croyant comme moi, pour un ami indulgent qui voulait excuser même ses erreurs, combien d'incrédules, même parmi ses contemporains! C'est le sceptique Barthélemy, un grand versificateur, qui lui reprochait, en parlant des Harmonies.

Ses Gloria patri, délayés en deux tomes.

J'ai toujours cru à Elvire; mais combien ont doute!

Deux ouvrages publiés depuis peu d'années permettent d'écrire l'histoire intime de M. de Lamartine, c'est-à-dire l'histoire de son cœur. L'un d'eux a pour titre : Le Manuscrit de ma mère, avec commentaire, prologue et épilogue. L'autre est la Correspondance du poète publiée par sa nièce, M<sup>me</sup> Valentine de Lamartine. Le Manuscrit de ma mère est

le journal de M<sup>me</sup> de Lamartine publié par son fils; il commence en 1801 et se termine en 1829, la veille de la mort de cette admirable femme, qui périt à Mâcon victime d'un accident cruel. La correspondance commence en 1808; le futur grand homme avait seize ans, sa mère le portait le 10 août 1792; elle n'essaya pas de retenir son mari qui voulut se joindre aux amis du roi et de la monarchie pour fortifier la garde constitutionnelle de Louis XVI, et se ranger autour de lui au jour du danger. La correspondance va jusqu'en 1852. J'arrêterai cette étude à l'année 1833; le poète allait devenir un homme politique; ce côté de sa vie ne rentre pas dans mon sujet.

La plupart des lettres de cette correspondance sont adressées à son ami intime, le comte de Virieu. Elles sont datées de Mâcon, de Milly, de Lyon, de Naples, de Florence, d'Aix en Savoie. En 1808, nous le voyons entre Gresset et Molière; il sortait du collège des Jésuites de Belley. Il parle de sa maman, de cette tribune de la chapelle de Belley où il allait prier Dieu trois ou quatre fois par jour; il avait 4 fr. 10 sous dans sa bourse et 12 fr. de dettes. Ses parents lui avaient imposé l'étude des mathématiques; son maître était un vieux M. Sigorgne, âgé de 90 ans; M<sup>me</sup> de Lamartine nous apprend qu'il donnait par amitié des leçons à Alphonse; le poète, que cette étude excédait, écrivait en même temps à son ami : « Je ferai un peu semblant, et on s'en contentera. » Un an plus tard, en 1809, il apprend, par M. de Virieu, que l'Académie de Besançon offre mille francs pour un concours; (je doute que l'Académie fût assez riche en 1809 pour offrir mille francs aux concurrents; nous serions devenus bien pauvres depuis soixante-dix ans). « Quelle bonne idée tu as là, écrit Lamartine, concourons à Besancon. Mille francs, morbleu! Concourons, concourons, » On ne trouve plus dans ces lettres trace de ce concours. Quelques mois après, sa vocation poétique se dessine pour la première fois. « Si j'étais seulement huit jours à ta place, je crois que je deviendrais poète. L'a-

mour de la nature et des beaux arts est jusqu'à présent ma seule passion. » Il lit Corinne, il lit Werther; l'amitié, la poésie bouillonnent dans cette âme de 18 ans. A la fin de 1809, il devint amoureux; sa mère s'inquiète; « ses passions, ditelle, commencent à se développer; je crains que sa jeunesse et sa vie ne soient bien orageuses : il est agité, mélancolique ; il ne sait ce qu'il désire. Il paraît bien altéré de connaissances, bien enclin à l'étude. » En même temps, le jeune homme écrivait à son ami : « Ce n'est pas une beaute que j'aime; c'est toute l'amabilité, toute la sagesse, toute la raison, tout l'esprit, toute la grâce, tout le talent imaginables; ah! pleure-moi et console-moi si tu peux; j'en mourrai, je le sens. » Le poète n'en mourut pas. Un peu plus tard : « Tout me dit que je suis né pour végéter quelque temps loin de tout ce que j'aime, et que je finirai par la mélancolie qui est déjà ma meilleure, ma seule maîtresse, et bientôt peut-être par un dégoût de tout qui me mènera je ne sais où. » Quelques mois après, son tempérament d'artiste semble se modifier; il écrit les vers suivants qui ne sont pas bien bons, quoi qu'il en dise, mais qui respirent le respect des vieux maîtres.

...... Ma Muse bien aimée
Vit ses premiers honneurs s'en aller en fumée.
J'en voulus de plus sûrs; je relus mon Boileau;
Je repris, malgré moi, la lime et le marteau,
Et rejetant enfin un système commode,
Je fais de ces bons vers qui sont toujours de mode.

Que dites-vous, Messieurs, de Lamartine lisant Boileau? Nous n'avons dans la correspondance que des détails insignifiants sur un voyage en Italie qu'il fit en 1811; mais sa mère nous apprend qu'Alphonse lui écrit de Rome une lettre d'enthousiasme sur les monuments de cette ville célèbre; « je voudrais bien, dit-elle, être avec lui, mais je suis trop pauvre; qu'il est jeune et débordant d'imagination pour être ainsi livré à lui-même dans ces pays lointains! J'aspirais à

le voir partir; j'aspire maintenant à le voir de retour. Quel malheur qu'un fils inoccupé! » C'est le moment où il quittait Rome pour aller à Naples et où il menait cette vie errante et poétique retracée dans l'épisode de Graziella, au premier volume des Confidences.

De retour à Milly, la poésie fait place aux pensées sérieuses; voici ce qu'il écrit à la fin de 1812 : « Il est des choses plus relevées que l'ambition et la gloire et qui m'occupent plus vivement et plus souvent. Que de nuages les environnent! quelle épouvantable obscurité! Il est bien aisé de rejeter des systèmes comme j'ai fait. Il me semble voir assez clairement ce qui ne doit pas être; mais pourquoi le ciel nous voile-t-il si bien ce qui est? » Un voyage à Paris au commencement de 1813 inspire de vives inquiétudes à sa mère; le jeu, l'étude, l'insomnie ruinent sa jeunesse; il est temps de le rappeler à tout prix. La pauvre femme part pour Paris; elle retrouve son Alphonse, fort endetté, mais point changé; elle lui donne tout son argent et le ramène à Milly. L'enfant prodigue se résigne à la solitude; il travaille, il lit; il écrit tout le jour dans sa chambre; il reprend de l'âme, comme il l'écrit à Virieu; en même temps il reprend de la piété : il prie Dieu pour son ami et pour lui-même. Cependant sa santé s'affaiblissait; un jour qu'il était seul à Milly, il écrit à M<sup>110</sup> de Canonge, à Lyon, les tristes lignes qui suivent : « Je reste seul; j'ai la presque certitude que ce ne sera pas pour longtemps. Je puis d'avance me compter au nombre des morts; ma vie n'est plus une vie; tout m'est odieux, excepté le souvenir de quelques bonnes âmes comme la vôtre, mais je m'en détache aussi le plus possible; il faut savoir briser peu à peu les liens qui nous retiennent dans la vie pour la quitter avec plus de tranquillité et de liberté. »

Presque en même temps il adressait à M. de Virieu, le 18 août 1818, la première de ses Méditations; c'est la traduction en vers de la lettre à M<sup>11e</sup> de Canonge; c'est l'ode admirable qui finit par ces vers:

Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, Le vent du soir se lève et l'arrache au vallon; Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie, Emporte-moi comme elle, orageux aquilon.

Parmi tant de souffrances, le sentiment religieux débordait dans cette âme désolée.

C'est lui qui a dit le premier dans une lettre à M. de Jussieu, du 1<sup>er</sup> décembre 1818 : « La prière est la respiration de l'âme, » il ajoute : « Voilà du mystique adressé à un profane; vous n'êtes pas digne de cette langue obscure et sublime; quant à moi, j'y ai été porté toute ma vie et ramené surtout par des malheurs de toute espèce; je ne vois plus que cela en tout et partout. »

Quelques jours plus tard, il envoyait à Virieu la fameuse meditation Le désespoir. « L'ode au malheur, lui disait-il, est trop impie pour des yeux vulgaires; elle ne l'est pas dans mon idée; ce n'est qu'une interrogation de désespoir, une vue de l'univers prise du mauvais côté. Cela m'a cependant arrêté; car, croyant fermement à la Providence, il aurait été doublement mal à moi d'en faire douter les autres. » Cette lettre me rappelle une conversation que j'eus en 1832 avec Mer de Rohan, archevêque de Besançon; ce prelat n'avait pas lu les lignes intimes que je viens de citer, et regrettait profondément l'Ode au malheur. Il l'avait reprochée au poète, et ce dernier avait répondu à ces reproches en écrivant la Providence à l'homme. Mais, disait Mgr le duc de Rohan, l'accusation était plus forte que la réponse. Ce fut au commencement de 1819, pendant la Semaine sainte passée à la Roche-Guyon chez l'abbé-duc, comme on l'appelait alors, qu'il composa la méditation qui commence par ce vers:

Ici viennent mourir les derniers bruits du monde.

Il écrivait à Virieu : « Je viens de faire à la Roche-Guyon, pendant la Semaine sainte, les plus ravissantes stances religieuses que tu puisses imaginer; c'est original, pur comme l'air, triste comme la mort et doux comme du velours. »

Je ne sais ce que d'autres en penseront; pour moi, je ne saurais trouver ridicule cette naïve admiration du poète pour son œuvre.

Ce fut l'année suivante, vers le milieu de 1820, que les premières poésies de Lamartine parurent en un petit volume; il était à Paris, malade d'une fluxion de poitrine. En peu de jours, ces poésies firent faire une sorte d'explosion à son nom. Le sceptique Talleyrand donna le signal de l'admiration; il écrit à la princesse \*\*\* qui lui a prêté le volume : « J'ai passé une partie de la nuit à le lire; mon insomnie est mon jugement... » Et pourtant le poète écrivait à Virieu : « Les Méditations ont un succès inour et universel pour des vers en ce temps-ci (que dirait-il du nôtre!). Mais tout cela ne me fait pas tant qu'une goutte de rosée sur le roc. Je ne me sens plus de ce monde que par la souffrance et par l'amitié. .... Nous nous retrouverons, mon ami, ici et ailleurs, mais plus certainement ailleurs, je me prépare comme toi à comparaître et je dirai : Seigneur, me voici, j'ai souffert, j'ai aimé, j'ai péché; j'étais un homme, c'est-à-dire peu de chose. J'ai désiré le bien; pardonnez-moi. » Quel contraste entre ces lignes douloureuses où triomphe la résignation chrétienne, mais où la souffrance et les regrets tiennent une si grande place, et le rayonnement de cette brillante auréole qui venait d'entourer son nom!

Et pourtant il guérit, le grand poète; on peut même dire qu'une vie nouvelle s'ouvrit pour lui; il était nommé secrétaire d'ambassade à Naples, et, en même temps, il épousait à Aix une Anglaise éprise des vers mélancoliques du jeune Français. C'est ainsi qu'il dut au premier volume de ses Méditations sa place et son mariage; ses beaux vers eurent presque en même temps le don de charmer le vieux diplomate et la jeune Anglaise. La diplomatie et le parfait amour ne devaient point entraver l'essor du poète; cependant la diplomatie le trouble; il écrivait à Virieu six mois après son

mariage: « Des vers, je n'en fais plus; je n'en peux plus faire et j'en sens la plénitude; mais je fais des dépêches et tout mon feu s'en va; Fontenoy vient (c'était le chargé d'affaires de Naples), il me prie, me reproche, j'use mes forces... je sens l'évaporation insensible de l'esprit poétique; je le pleure, je l'invoque; je viens même de lui faire mes adieux. » Rassurons-nous; ces adieux sont encore des vers; c'est en vain qu'il s'écrie un jour:

Adieu donc; adieu, voici l'heure, Lyre aux soupirs mélodieux! En vain à ma main qui t'effleure Ta fibre encor répond et pleure; Voici l'heure de nos adieux.

Aurait-il pu briser sa lyre sur les bords de la mer de Naples, sous les orangers de Sorrente, sous le laurier de Pausilippe? Un peu plus tard, au milieu de 1821, la maladie vient de nouveau frapper à sa porte. Il était à Aix, sur les bords du lac du Bourget; c'est de là qu'il adresse à M. de Virieu la première des nouvelles Méditations, le Passé. C'est une phase nouvelle dans l'existence de l'homme et du poète; c'est le midi de la vie; l'avenir n'a plus les grands horizons de la jeunesse. Le Passé n'a que des souvenirs qui, presque tous, sont des regrets. Cette ode, une des plus belles que l'auteur ait écrites, respire la résignation et l'espérance; quelques mois après, il écrivait de Mâcon : « J'ai une compagne admirable; j'ai un fils de 11 mois, charmant; j'ai le cœur plein d'une affection douce et heureuse; je n'ai contre moi qu'une déplorable santé; mais ce que Dieu veut, il nous faut le vouloir; j'ai adopté cette philosophie chrétienne, et j'y trouve mon soulagement et mon espoir. » Cependant le grand homme ne se sentait pas à sa place; relégué au troisième rang de l'ambassade de Naples, il écrivait à M. de Genoude qu'on ne le trouvait pas digne de copier des lettres dans une cour oisive d'Italie. La poésie le traitait mieux; il vendait 14,000 fr. ses nouvelles Méditations; en même temps il composait Socrate qu'il considérait comme son morceau capital; il révait un grand poëme dont la Chute d'un ange et Jocelyn sont deux fragments, œuvre de trop longue haleine dont il ne put qu'ébaucher d'importants épisodes, et qu'il ne prétendit jamais achever.

Ce fut en 1824, à la fin de l'année, que Lamartine se présente pour la première fois à l'Académie française. Il se trouve en face d'un adversaire qui lui est absolument inconnu. Il ne dissimule pas sa mauvaise humeur dans une lettre à M. de Virieu. Cet adversaire, nous le connaissons tous : c'est Joseph Droz ; il était porté par les libéraux et par quelques royalistes de l'Académie; car il y avait déjà des partis politiques à l'Académie. Droz avait écrit le roman de Lina qui eut une certaine vogue, puisque les roses à la Lina furent à la mode pendant quelques mois, et ornèrent les cheveux des belles de 1804. Son Essai sur l'art d'être heureux eut un succès plus durable que les roses de Lina; et sa philosophie morale lui valut les suffrages de l'Académie. J'ai voulu dire quelques mots de cet honnête homme qui naquit à Besançon, et dont le nom est noblement porté par une honorable et nombreuse famille. Joseph Droz fut le rival heureux de Lamartine.

Deux mois plus tard, en février 1825, le poète se vengeait noblement de l'Académie française en publiant le dernier chant du Pèlerinage de Child-Harold; je ne crois pas que Lamartine ait rien écrit d'un style plus pur; il semble qu'il ait voulu, en terminant le poème de Lord Byron, rester digne de ce grand homme; « C'est tout à fait anglais, dit-il dans une de ses lettres, c'est du romantisme le mieux conditionné, mais c'est écrit en bon français; M. d'Arlincourt ne s'y reconnaîtra pas. » Je ne trouve pas que ce poème soit si anglais. Comment Lamartine aurait-il pu faire un pastiche? Non; il est resté lui sous le nom d'un autre; il aurait même voulu convertir ce douteur; il aurait voulu rendre l'espérance à ce désespéré; il appelle à son secours la Foi, la Raison, le Génie;

mais il fallait respecter la vraisemblance; ces trois flambeaux s'éteignent dans la main du sceptique, et pourtant le poète croyant veut encore garder un espoir et finit son poème en s'écriant:

.....Taisons-nous! la tombe est le sceau du mystère.

Le dernier chant du *Pèlerinage de Child-Harold* nous rappelle une histoire peu connue sous son véritable jour : celle du duel de Lamartine avec le colonel Pepe. Un an après la publication du poème, en 1826, il était attaché à l'ambassade de Toscane. Le colonel Pepe, réfugié à Florence après la révolution de Naples, s'irrita un peu tardivement contre les célèbres adieux d'Harold à l'Italie. Tout le monde a lu ces vers admirables :

Italie! Italie! adieu, bords que j'aimais! Mes yeux désenchantés te perdent pour jamais.

L'Italie contemporaine y est très mal traitée. Le colonel publia une brochure dans laquelle le caractère et le talent de l'auteur de Child-Harold étaient peu respectés. Un duel eut lieu; le poète fut blessé au bras droit. Personne ne sait quel noble rôle il joua dans ce combat qui aurait pu lui devenir funeste. Deux de ses lettres nous l'apprennent : l'une est adressée au duc de Montmorency, celui qui mourut deux mois après, le Vendredi saint, à 3 heures, à Saint-Thomas d'Aquin; l'autre s'adresse à M. Aymé Martin. Voici ce qu'il dit dans la première au duc Mathieu : « Je vous prie d'être convaincu que je n'ai fait pendant le combat, comme auparavant, que ce que l'honneur public et particulier demandait de moi, et que, si j'ai cru pouvoir exposer ma vie, je n'ai jamais pensé que celle de mon adversaire m'appartint. » Et quelques jours après à Aymé Martin : « Mon bras a été guéri en moins de quinze jours. Je m'attendais à pis encore, car j'étais résolu à ne pas tuer. » Je ne suis point un casuiste; mais il me semble que cette conduite est chrétienne, et, assurément, elle est héroïque.

C'est dans la même année, au mois d'août, qu'il annonçait les Harmonies à la marquise de Raigecourt. « Des vers, dit-il, j'en fais quelquefois encore et qui, je crois, vaudront bien leurs aînés; j'écris entre autres deux volumes de poésie purement et seulement religieuse, destinée à la génération qui a conservé un Dieu dans son cœur. » Et c'était l'époque brillante de son séjour à Florence. En l'absence du marquis de Maisonfort, il était le roi de la légation; tout ce qu'il y avait de voyageurs distingués, grands seigneurs, poètes, femmes spirituelles, remplissaient sa maison. Il prodiguait à tous sa grâce suprême, les dons de son génie, sa fortune, hélas! sans jamais compter. Au milieu de toutes ces fêtes, il faisait, comme il le dit, des élégies pour l'amour et des odes pour le Créateur. « Ils me prennent ici pour un jésuite déguisé; cela prouve que les gens, à Florence, ont du coupd'œil; » et quelques mois après, à M. de Virieu : « J'ai la mélancolie de la première jeunesse, et je n'ai plus cette vague espérance qui nous aide à la supporter. Cependant je pourrais encore être amoureux, si je voulais; mais je le puis et ne le veux pas. La religion positive est pour moi une chose de volonté et de raison plus que de sentiment. Fiat lux! Quelle chose que de vivre dans un siècle où tout est usé, flétri, discuté, nié, prouvé. Il n'y a qu'une seule chose alors à faire : fermer les yeux et prier Dieu. » Quelle vie intérieure à côté de cette vie extérieure d'affaires et de plaisirs qui aurait dévoré une âme moins féconde! Quelles nobles et pures émotions dans ce cœur de poète qui ne cesse de battre pour tout ce qui est noble, pour tout ce qui est grand, pour tout ce qui est vrai!

C'est ainsi que s'écoulèrent les derniers mois de son séjour à Florence. A la fin de juillet 1828, il quittait non sans regret un pays admirable, une cour vertueuse et aimable qui l'avait comblé de bontés et d'affection. Il y laissait, comme il le dit, une partie de son cœur. Tournant les yeux vers la France qu'il ne jugeait que de loin, il entrevoyait la vie po-

litique qui serait bientôt la sienne. Arrivé à Paris pour quelques semaines, il s'étonne de l'ébranlement révolutionnaire qui agite le pays. Sa conduite intelligente à Florence, son éminent talent font de lui une sorte de puissance. J'arrêterais ici cette étude bien légère, mais entre cette époque et sa vie politique, il y a encore deux événements importants dans sa vie : sa réception à l'Académie en 1830 et le voyage en Orient au milieu duquel se place la mort de sa fille Julia. La réception de Lamartine à l'Académie française est un de mes plus charmants souvenirs. Toutes les célébrités littéraires étaient là sous le dôme de l'Institut. Je vois encore entrer, avec une auréole au front, cette belle jeune femme qu'on appelait alors la Muse de la Patrie. C'était Delphine Gay, une amie du poète. Je ne rappellerai pas tous les noms illustres représentés dans cette etroite enceinte; c'était la plus brillante phase du dixneuvième siècle. L'astre de Chateaubriand se couchait dans sa gloire, Lamennais était encore le Lamennais des anciens jours, Vuillemain, Guizot, Cousin, Casimir de Lavigne, et combien d'autres! Mais une noble et antique figure se distinguait entre toutes; une tête de médaille, aux traits puissants et doux, au regard plein d'une divine flamme, avec cette expression de bonté qui est la couronne de la vieillesse. Vous avez peut-être reconnu notre grand Cuvier; c'était lui qui devait recevoir Lamartine; le vieux savant saluait le jeune poète. Son discours fut celui d'un patriarche; c'était un parallèle entre lord Byron et Lamartine; il se terminait par ces mots qui retentissent encore à mes oreilles : « Lord Byron fut le poète du désespoir; vous, Monsieur, vous êtes le poète de l'espérance. » Et pourtant combien de découragements se mêlaient à l'espérance! La souffrance physique, des affaires embarrassées, la politique où il cherchait sa place sans la trouver, troublaient cette âme délicate et incertaine : « Tout m'est égal, écrit-il à M. de Virieu, excepté toi, Saint-Point et le soleil. Il n'y a qu'un voyage de deux ans en Orient, c'est-àdire ma nomination en Grèce, qui me soulèverait un peu. »

Déjà, dans plusieurs de ses lettres, Lamartine parle de ses aspirations vers l'Orient; mais deux années doivent s'écouler encore avant qu'il prenne son vol pour ce berceau du monde. Il ne fut point nommé en Grèce. La révolution de 1830 interrompit sa carrière diplomatique; et quand il partit pour l'Orient, au commencement de juillet 1832, ce fut sur son vaisseau, l'Alceste, affrêté par lui, avec vingt-deux hommes d'équipage, vingt-deux fusils et quatre canons. Sa femme et Julia l'accompagnaient; Julia emportant avec elle le germe d'une maladie mortelle; madame de Lamartine, la plus dévouée des femmes, la plus tendre des mères, entrainée vers ces plages lointaines où elle allait laisser le bonheur de sa vie. Tout le monde a lu le voyage en Orient. On peut dire que c'est un poème en prose, toutes les descriptions sont des hymnes à la nature et à son auteur. Son ode intitulée Gethsemani, composée au jardin des Oliviers, un an après la mort de son enfant, est un cri de douleur sublime et de douleur chrétienne; car elle finit par ces deux vers :

> Mais c'est Dieu qui t'écrase, ô mon âme, sois forte, Baise sa main sous la douleur.

Lamartine revint en France au mois d'octobre 1833; c'est là que commence réellement sa vie politique. J'ai dit que je ne voulais parler que du poète. Pendant ces quelques pages écrites au courant de la plume, j'ai essayé de vous faire connaître ce génie et ce cœur; l'un explique l'autre, et souvent ils ne font qu'un. On ne me reprochera pas d'avoir beaucoup cité; on ne peut faire mieux connaître un homme qu'en écoutant ainsi à la porte de son âme. Mais, je veux le dire ici, je n'avais pas besoin de parcourir cette correspondance pour connaître cette sympathique nature. C'était assez d'avoir lu ses vers. Tout ce qu'il a écrit, il l'a senti, il l'a vécu. Ne lui reprochez pas cette mélancolie qui débordait de tous ses ouvrages. Vous avez vu combien il a souffert; maladies du corps, chagrins du cœur, rien ne lui manque pour être

la muse de la douleur; mais il ne fut jamais la douleur sans espoir; demandez plutôt au grand Cuvier; et ce qui le distingue entre tous, c'est l'incomparable élévation de son âme. Au sein du désespoir, dans les abîmes du doute, il se relève toujours, parce qu'il en appelle à Dieu.

Je ne veux pas finir sans répondre à une critique que soulève, je le sens, cette étude d'ailleurs si incomplète. On trouvera que j'ai fait Lamartine trop croyant. Oui, Lamartine a douté; plus d'une fois, à travers le sentiment profondément religieux dont ses œuvres sont pénétrées, on sent percer, comme des émanations malsaines, le vague et l'incertitude. C'est une maladie de l'âme, le poète en a souffert; que celui qui n'a jamais rien senti de semblable lui jette la première pierre. Mais voyez avec quelle noblesse, j'allais dire avec quelle religion, le poète a douté; le doute, pour lui, fut une cruelle agonie; il l'a si bien compris qu'il l'a trouvé au Calvaire dans l'âme du Sauveur; lisez plutôt ces vers de l'Harmonie intitulée Novissima verba:

Et quand l'homme modèle et le Dieu du mystère, Après avoir parlé, voulut quitter la terre, Il ne couronna pas son front pâle et souffrant. Des roses que Platon respirait en mourant; Il ne demanda point une échelle de flamme Pour monter triomphant par les degrés de l'âme. Son échelle céleste, à lui, fut une croix Et son dernier soupir et sa dernière voix Une plainte à son père, un pourquoi sans réponse, Tout semblable à celui que ma bouche prononce Car il ne lui restait que le doute à souffrir, Cette mort de l'esprit qui doit aussi mourir.

Voilà comment Lamartine a douté; ce n'est pas ainsi qu'on doute de nos jours. Aussi le grand hommé, à la fin de sa vie, tint entre ses mains défaillantes cette croix qu'il avait si bien chantée, et si la tombe est le sceau du mystère, pour lui, ce mystère est plein d'espérance.

## RAPPORT

SUR

# LE CONCOURS D'HISTOIRE

Par M. le chanoine SUCHET.

(Séance du 31 juillet 1879.)

# Messieurs,

Deux mémoires ont été envoyés à votre commission pour le concours du prix d'histoire et d'archéologie. Le mémoire n° 2 est intitulé: Catalogue des manuscrits relatifs à la Franche-Comté qui sont conservés dans les bibliothèques de Paris. Je le mentionne seulement pour remercier de cet envoi l'auteur, M. Ulysse Robert, et rendre hommage au zèle avec lequel il continue, à Paris, à s'occuper de l'histoire de notre province. Mais son travail ne peut être admis au concours, vu qu'il est imprimé et signé de son auteur; deux conditions qui, d'après vos règlements et vos usages, excluent les concurrents.

Toutefois nous devons reconnaître que ce catalogue est le résultat de recherches intéressantes sur les sources de notre histoire locale, qu'il renferme des indications précieuses pour ceux qui voudront compléter nos annales franc-comtoises. Divers événements ont dépouillé notre province d'une grande partie de nos archives historiques, pour les centraliser à Paris. Mais si un certain nombre de ces documents ne sont plus chez nous, au moins, grâce au travail de M. Robert, nous connaissons maintenant leur emplacement, et nous pourrons au besoin les consulter dans les nombreux dépôts qu'il indique.

Le mémoire nº 1 est intitulé : Ornans et la Franche-Comté de Bourgogne. Ce travail consciencieux ne renferine pas moins de 675 pages in-4°. Il est accompagné de planches et suivi d'un appendice comprenant les pièces justificatives. Votre commission l'a scrupuleusement examiné, et je viens vous exposer son jugement sur cette œuvre.

Le mémoire sur Ornans a une importance réelle et des défauts non moins réels. Disons d'abord son importance.

Vous connaissez ce joli vallon de la Loue, aimé des touristes et des poètes. C'était autrefois, dit-on, un lac profond, et c'est là ce que semblent indiquer les grands rochers qui le couronnent et dont les flancs paraissent avoir été creuses par les eaux. Au fond de ce vallon, sur les deux rives de la Loue, est bâti, selon l'expression d'un poète contemporain,

« Ornans, l'agreste ville, au clocher de fer-blanc. »

Toutes les jolies descriptions, en vers et en prose, qu'on a faites de cette région pittoresque, ne sauraient faire oublier ce qu'en écrivait, il y a plus de trois siècles, en 1564, le cardinal de Granvelle. « Je suys en doulx lieux, dit-il, avec fort belles montagnes, haultes jusques au ciel, fertiles à tous coustels, et remplis de fort belles vignes et de toutes sortes de bons fruicts: les rivières et les vallées belles et larges, l'eau claire comme cristal; une infinité de fontaines; truictes et umbres innombrables les meilleures du monde. Les champs en bas, fort fertiles, et fort belles prayeries, et en l'ung des coustels, chaleurs grandes, et en l'autre, quelque chauld qu'il face, ung frais delectable; et n'y a faulte de bien bonne compagnie du pays, de parents et d'amys, avec les vins les meilleurs, comme vous savez, du monde. »

Sauf ce dernier trait, qui est aujourd'hui contestable, le reste du tableau est encore parfaitement ressemblant. C'est au milieu de ce gracieux paysage qu'est assise la petite ville dont notre concurrent a retracé les annales.

L'origine d'Ornans, comme celle de bien d'autres cités, se perd dans la nuit des temps. Cette nuit est si obscure que, jusqu'au xiie siècle, on ne peut citer à son sujet aucun document authentique. L'auteur du mémoire, avec une vraie passion d'antiquaire, en a suivi tous les sentiers, battu tous les buissons pour y trouver quelques rochers celtiques, quelque route gallo-romaine, quelque tumulus, quelque débris de tuile ou de poterie anciennes. Il a recueilli les vieilles légendes, les contes populaires de la vouivre ou des fées, qui se répètent encore au coin de l'âtre. Il essaie de trouver une signification aux lieux-dits. Mais tout ce beau zèle ne peut réussir à donner une seule page vraiment historique. Nous connaissons les fantaisies des chercheurs d'étymologie. Bullet a composé sur ce sujet trois gros volumes qui ont ruiné son libraire sans enrichir notre histoire locale. Ceux qui sont venus après lui ont prétendu mieux interpréter les noms de lieux. D'autres peuvent recommencer encore, sans donner une valeur inattaquable à leurs interprétations.

Ce n'est qu'au xu° siècle, en 1184, qu'Ornans est nommé pour la première fois dans un document authentique. A dater de cette époque, jusqu'à la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV, cette ville a rempli de temps en temps un rôle de quelque importance dans l'histoire de notre province.

Exempte en tout temps de servage, elle faisait partie du domaine du prince palatin, et toutes les fois que les nouveaux comtes de Bourgogne venaient à leur château d'Ornans, ils étaient tenus de confirmer les franchises et privilèges anciens de cette ville. Ils en faisaient serment, et alors les habitants et bourgeois promettaient d'être bons et loyaux sujets du prince.

Parmi ces privilèges, un des plus anciens et des plus singuliers était le droit d'asile, qui faisait d'Ornans une sortede terre sacrée, où pouvaient se réfugier en toute sûreté, en attendant leur jugement, tous ceux qui étaient accusés de quelque meurtre plus ou moins excusable.

On connaît l'histoire de la Cour des miracles, ce quartier fameux de Paris habité par les tribus des capons, des coquil-

lards, des sabouleurs, des francs-mitons, des rifolés et autres gueux, dont le chef s'appelait le roi des Thunes. Cette association avait obtenu, entre autres privilèges, le droit d'asile. Ni la police, ni les soldats du guet ne pouvaient pénétrer dans cette enceinte pour y saisir les coupables. Il fallut la puissance de Louis XIV pour détruire enfin, en 1656, ce repaire de gueuserie et abolir les privilèges des assassins et des voleurs.

Je ne dirai pas qu'Ornans fut veritablement, au moyenage, une Cour des miracles. Mais, selon les documents du temps, nulle part ailleurs, dit-on, « il n'y eut semblable lieu de refuge. » Pendant plusieurs siècles ce fut l'asile assuré de tous ceux qui voulaient échapper aux rigueurs d'une justice trop expéditive. Toutefois, les statuts jugent à propos de déclarer que « l'on ne doit pas juger de la ville d'Ornans comme d'un réceptacle de méchants, admettant tous homicidiaires indifféremment, mais seullement celuy, comme porte la sacrée Escripture: quicumque animam percusserit insciens. »

Ce refuge était ouvert aux homicides du comté de Bourgogne. On y voit même arriver des meurtriers des points les plus éloignés de la France. Dans les actes du xvr° siècle, on compte au moins une trentaine d'assassins plus ou moins involontaires qui sont venus se réfugier à Ornans, pour y attendre tranquillement leur justification ou leur grâce. « Cette franchise et sauvegarde, • comme s'expriment les documents contemporains, fut abolie, comme toutes les autres libertés communales, lors de la conquête de la province par Louis XIV.

Quelle était l'origine de cette institution extraordinaire? Dans une étude fort intéressante publiée à ce sujet, M. l'abbé Grosjean, curé de Trepot, a montré savamment que le droit d'asile d'Ornans remonte à l'institution de la Trève de Dieu (1). Notre concurrent a largement profité du travail de M. Gros-

<sup>(1)</sup> Annales franc-comtoises, t. VII, p. 422, 1867.

jean, en y ajoutant ses propres recherches, et en faisant quelques réserves.

A côté de ce droit d'asile, Ornans jouissait de plusieurs autres privilèges précieusement consignés dans ses statuts. Cette ville se montrait jalouse d'exercer une indépendance municipale que nous ne connaissons plus guère aujourd'hui. Fidèle à ses devoirs de subordination envers le pouvoir souverain, elle savait pourvoir, par l'initiative propre des habitants, à tous les intérêts essentiels du pays. Elle échappait aux entraves d'une centralisation excessive. Elle réglait librement tout ce qui concernait le bien de la cité, commerce, police, voirie, droits de chasse et de pêche, culture, exercice des arts et métiers, édifices publics, droit de bourgeoisie, etc., et particulièrement la tenue des écoles communales, placées sous la direction d'un docteur ès droits, et dont le conseil rendait compte chaque année au Parlement. A la conquête de Louis XIV, Ornans, dit notre concurrent, « perdit, avec son independance, ce qui faisait son sang, son âme et sa vie. Comme ses sœurs du moyen-âge, comme cette Franche-Comté elle-même, portant au front le tiltre glorieux de sa franchise, elle est absorbée par une centralisation dévorante. Ce n'est plus désormais que le rouage infime et inconscient d'une machine gigantesque. Ces libertes, ces franchises, si chères à nos ancêtres, incompatibles avec le pouvoir d'un seul, disparaissent en emportant avec elles, pour ainsi dire, toute la moralité de l'histoire. »

Ornans, avons-nous dit, faisait partie du domaine des comtes palatins de Bourgogne. Leur château, dont on voit encore les restes, s'élevait au nord de la ville, sur un rocher presque inaccessible.

Le plus célèbre de ces comtes, Othon IV, naquit au château d'Ornans, où il dit lui-même qu'il fut baptisé dans la chapelle de Saint-Georges en 1237. L'auteur du mémoire a fait ressortir l'importance du rôle qu'Othon IV remplit à l'égard de notre province. C'est à dater de son règne que le

comté de Bourgogne semble se rattacher de plus en plus au système français, et y modeler ses institutions.

A côté du comte Othon IV apparut la douce figure de sa femme, Mahaut d'Artois, la bonne aumonière, qui établit une rente pour venir au secours des pauvres d'Ornans.

L'auteur a fouillé, dans les archives municipales, tout ce qui peut intéresser l'histoire du château d'Ornans. Il nous montre son prévôt, tenant le premier rang dans la province, et ayant, dans certains cas, le droit de juger même les citoyens de Besançon. Il nous donne la suite des châtelains parmi lesquels figure un ancêtre du cardinal de Granvelle. Il raconte les phases que cette forteresse a traversées, suivant la bonne ou mauvaise fortune de ses maîtres; son rôle militaire dans les guerres de la province, où elle servit à plusieurs reprises de place d'armes, et enfin sa ruine en 1674, quand elle fut prise par les soldats de Louis XIV, sous la conduite de Luxembourg.

J'ai nommé les Granvelle. Cette famille est la plus grande illustration d'Ornans. Le chancelier naquit dans cette ville. Quant au cardinal, quoique né à Besançon, il écrivait aux habitants d'Ornans en les appelant ses bons amys, et se plaisait à séjourner quelquefois au milieu d'eux.

L'auteur a entassé, d'une façon érudite, mais un peu longue et confuse, tous les documents relatifs aux origines de cette illustre famille. Laissant de côté leur influence et leur rôle dans la politique européenne, il se borne à rappeler leurs bienfaits particuliers pour leur ville natale, les faveurs qu'ils obtinrent pour elle de Charles-Quint, et en particulier l'institution de la Mairie, « contenant l'autorité et juridiction données au sieur Maïeur de pouvoir adjuger toute demande concernant police et proffit des habitants de la ville d'Ornans. »

De toutes les délibérations municipales que l'auteur du mémoire analyse, il ressort que les bourgeois d'Ornans se gouvernaient alors avec une liberté, une sollicitude et un patriotisme qui veillaient scrupuleusement à tous les intérêts de la cité. Ils sont jaloux de leurs droits; ils les défendent avec autant de dignité que d'énergie. « Toutes nos œuvres, disent-ils dans une délibération, doivent tendre au profit et au salut de la patrie, et non à notre profit particulier, et n'y a ni adversité, ni danger qu'on ne doive endurer pour la grandeur et la liberté de la patrie. »

Cette force d'âme n'était pas une vaine parade d'éloquence. Les bourgeois d'Ornans en firent preuve pendant les horreurs de la guerre de Dix ans. Cette ville souffrit alors, non-seulement de l'invasion ennemie, mais surtout du terrible fléau de la peste qui enleva la moitié des habitants. Ce chapitre du mémoire est riche en détails, déjà connus et publiés pour la plupart, et dans lesquels nous voyons comment, à toutes les époques, les malheurs publics mettent en relief les vices aussi bien que les vertus de l'humanité.

L'énergie dont le magistrat fit preuve dans ces circonstances malheureuses, il eut encore plus tard occasion de la montrer en résistant au marquis de Listenois. Ce seigneur, qui voulait s'emparer par ruse et violence du château d'Ornans, finit par être tué raide par les habitants exaspérés de son insolente tyrannie. Cet épisode célèbre de l'histoire de cette ville fit considérer les gens d'Ornans comme de rudes citoyens, qui valoient pis que des diables, disait-on.

Un trait particulier, qui distingue Ornans des autres villes de la province, c'est qu'il n'y eut jamais aucun établissement monastique avant le xvııº siècle.

L'église paroissiale, fondée par le chapitre de Besançon, était desservie par un corps de familiers. En dehors de cette église, il existait un certain nombre de confréries et de chapelles de dévotion, qui unissaient, dans les mêmes exercices, les habitants des diverses classes et professions. Quant aux ordres religieux, le magistrat, et peut-être le clergé, semblent les avoir écartés d'abord avec un soin jaloux. Cependant, au xvii° siècle, après bien des démarches et des difficultés, on

admit les Minimes, qui rendirent de grands services à la ville.

Plus tard on recut les Ursulines, « qui enseigneront, disent les échevins, et instruiront les jeunes filles à la piété et à la doctrine, comme à lire, écrire et travailler à l'aiguille; et elles feront le tout gratuitement, pour la gloire de Dieu, service de ladite ville, sans aucun salaire ni forme de mercède. > Voilà bien l'instruction populaire gratuite, telle qu'elle était d'ailleurs pratiquée, au xviie siècle, dans presque toutes les écoles du diocèse.

J'ai signalé les principales lignes historiques de ce mémoire. Je pourrais encore mentionner plusieurs faits, moins importants, semés dans le récit de l'auteur. Il indique le rôle que certaines familles notables de cette ville ont rempli, soit dans l'administration de la cité, soit dans le gouvernement de la province. Il a également ajouté à son mémoire la biographie un peu sèche des personnages d'Ornans qui se sont distingués soit dans les lettres, les arts et les sciences, soit dans l'armée, la magistrature ou l'Eglise. Un grand nombre de petits événements d'intérêt local sont semés dans son récit, et n'ont qu'une importance bien médiocre pour l'histoire de la province. Ils peuvent toutefois nous donner une idée des mœurs, usages et coutumes du pays, aux différentes époques de son histoire.

En somme, ce travail est sérieux. On y voit que l'auteur connaît dans ses détails l'histoire de la Franche-Comté, à laquelle il sait rattacher l'histoire particulière d'Ornans. Les archives municipales de cette ville sont le principal fonds où il a puisé. Il en a tiré de précieux renseignements sur l'armement des milices, sur les dispositions défensives adoptées par la ville ou le château d'Ornans, pendant les différentes invasions de la province. Il y a trouvé aussi l'écho des événements extérieurs qui intéressaient la sécurité du pays. A ce titre, ces éphémérides peuvent servir à compléter l'histoire générale de la province.

L'auteur a consulté et contrôlé les historiens franc-comtois

qui pouvaient apporter quelque document ou quelque lumière à son œuvre. Il demontre, pièces en main, l'erreur de
certaines allégations qui ont cours dans ces auteurs. Il produit quelques pièces inédites, telle qu'une lettre de Montmorency-Luxembourg à Louis XIV, écrite pendant le dernier
siège de Besançon. L'appendice qui suit son mémoire contient des détails intéressants, et les planches présentent des
plans de la ville, de la vallée, du château, des tombes, des
écussons, etc.

C'est donc un recueil important de matériaux historiques, amassés avec patience et de bonne foi. Mais aussi, et c'est ici que la critique doit avoir son tour, ces matériaux n'ont pas toujours rencontré un bon architecte. L'auteur a trop négligé l'art d'exposition. L'annaliste est exact; mais l'historien est un peu diffus, et, pour cela, la lecture de son mémoire est pénible. S'il veut le rendre vraiment intéressant, il faut qu'il en élague une foule de petits détails inutiles, des dissertations trop longues, des descriptions architectoniques de l'église d'Ornans, qui coupent le récit et seraient mieux placées dans l'appendice. Il faut qu'en racontant les faits d'une époque, il n'anticipe pas sans motif sur les événements des siècles postérieurs. Il faut que sa narration s'enchaîne d'une manière plus claire et plus méthodique, et qu'elle présente une vue d'ensemble qui y manque généralement. Il faut enfin qu'il donne à son récit plus de mouvement, plus de couleur, plus de vie, et qu'il évite d'y mêler des documents en latin et même en espagnol, dont la place est régulièrement aux pièces justificatives.

Votre commission croit donc devoir récompenser le zèle que l'auteur a déployé dans cette laborieuse étude et encourager le travail d'érudition qu'il a poursuivi avec persévérance, en puisant aux meilleures sources. Mais en louant le fond, elle regrette le côté défectueux de la forme. Elle engage l'auteur à y donner un soin plus attentif, pour mériter à l'avenir les éloges sans réserve de votre Compagnie.

En conséquence, votre commission a proposé de décerner à l'auteur du mémoire sur Ornans une médaille de la valeur de 300 francs.

A la suite de ce rapport, M. le président proclame lauréat du concours, M. Adolphe Marlet, conseiller de préfecture à Dijon, auteur du mémoire historique sur Ornans.

### NOTICE

SUR

# M. LE CONSEILLER REVERCHON

Par M. A. HUART

MEMBRE RÉSIDANT.

(Séance du 28 novembre 1879.)

Le 20 août 1877, est mort à Paris un de nos éminents compatriotes, M. Reverchon, conseiller à la Cour de cassation. Jurisconsulte habile, magistrat intègre, citoyen courageux, M. Reverchon peut être compté, à juste titre, parmi les hommes d'élite qui honorent notre province, et notre Compagnie, dont il faisait partie depuis l'année 1851, doit à sa mémoire un pieux souvenir et à son nom une place distinguée dans ses annales.

I

C'est dans un hameau de la commune de Jougne, à La Ferrière, où son père possédait des usines d'une certaine importance, que M. François-Alexis-Emile Reverchon naquit, le 10 mai 1811. Il reçut dans sa famille une éducation simple et forte, et c'est au foyer domestique qu'il puisa les principes d'honneur et de loyauté scrupuleuse qui ont été la règle de sa vie tout entière.

De bonne heure se développèrent en lui, comme naturellement, des habitudes réfléchies et des goûts sérieux; on eut dit que le spectacle sévère des grands bois et des montagnes au milieu desquels s'écoula son enfance, avait mûri sa jeune intelligence et répandu sur lui une sorte de gravité précoce.

Au collège royal de Besançon où il vint faire ses études classiques, il se distingua bientôt de ses condisciples par la pénétration de son esprit, la rectitude de son jugement, et par une modestie vraie qui rehaussait encore le charme de son mérite naissant. Elève assidu et laborieux, il était récompensé chaque année par de nombreuses couronnes, et le nom de M. Reverchon figure encore au tableau d'honneur du lycée de Besancon, comme lauréat en 1827 du prix d'honneur de rhétorique, et en 1828 de celui de philosophie. La rhétorique et la philosophie étaient alors professées par deux maîtres que l'Académie de Besancon ne saurait oublier, M. Pérennès, si longtemps l'oracle écouté de cette Compagnie, et M. l'abbé Doney, que les plus honorables scrupules ne devaient pas tarder à enlever à l'enseignement (1). C'est à ces maîtres vénérés que le jeune Reverchon dut le culte qu'il professa toujours pour les lettres antiques; il ne cessa jamais de les cultiver; et les auteurs classiques, qu'à l'exemple de nos vieux légistes il aimait à relire, furent toujours ses livres favoris et l'aidèrent à traverser bien des disgrâces. « J'avais » été bien content de vous voir chez vous, lui écrivait M. le » président Maillard, le 17 septembre 1852, quelques-jours » après le coup funeste qui brisa sa carrière, j'avais été bien » content de vous voir chez vous, lisant les Géorgiques de » Virgile; je le suis encore davantage en lisant vos citations » d'Horace; il y a soixante ans que les écrits de ce vrai phi-> losophe pratique ne quittent ni mon bureau, ni ma valise, » et que je tâche de me conformer à ses leçons ainsi résu-» mées : Quid verum atque decens curo et rogo et omnis in » hoc sum (2). » Ces leçons de sagesse dont parlait si bien M. Maillard, nul mieux que M. Reverchon ne les a mises en pratique : lui aussi et à juste titre, il eut pû s'approprier

<sup>(1)</sup> V. la notice consacrée à l'éminent prélat par Mgr Besson, Mémoires de l'Académie de Besançon, 1876-77.

<sup>(2)</sup> Lettre de M. le président Maillard, citée par M. Richou, Notice sur M. Reverchon.

le vers du poète, car ce qu'il se proposa toujours, ce qui demeura le but de ses efforts, ce fut la recherche constante de la justice et de la vérité.

Ses études terminées, il vint à Paris suivre les cours de la faculté de droit. Il y fut accueilli tout aussitôt avec une faveur qui ne se démentit pas. Bugnet, dont la renommée comme professeur grandissait chaque jour, Désiré Dalloz, l'habile fondateur du répertoire de jurisprudence, le philosophe Jouffroy, enfant comme lui des montagnes du Doubs, et M. Clément, cet « homme sincère et considéré, pour me servir des expressions de M. Thiers, que plusieurs d'entre vous ont vu, connu et respecté, » témoignèrent à leur jeune compatriote une bienveillance dont il sut se rendre digne à tous égards.

Reçu licencié en droit au mois d'août 1832, docteur le 16 mai 1835, il compléta ses études dans le cabinet d'un avocat à la Cour de cassation, homme de bien et de savoir, M. Galisset, et le 14 juillet 1838, il entra au conseil d'Etat, comme auditeur de seconde classe.

Il sut bien vite se faire apprécier de ses collègues et de ses chefs. Travailleur infatigable, esprit net et méthodique, plein de bon sens et de jugement, le nouvel auditeur ne tarda pas à être chargé de missions délicates et de travaux difficiles.

C'est ainsi qu'en 1840, il fut nommé par M. le comte Jaubert, alors ministre des travaux publics, pour procéder au règlement des expropriations auxquelles donna lieu la construction des fortifications de Paris et qu'un peu plus tard, M. Dumon lui confia le soin de réunir et de codifier les lois et règlements encore en vigueur relatifs à l'administration des cultes. Il s'acquitta de cette dernière tâche avec beaucoup de bonheur. Le recueil qu'il publia, fruit de consciencieuses recherches, rédigé avec ordre et clarté, fut imprimé aux frais de l'Etat, sous le titre de *Projet de Code ecclésias-tique*, et devait servir de base aux travaux bientôt suspendus du comité de législation chargé de cette œuvre d'une réalisa-

tion si difficile, je veux dire la codification de ces documents changeants et variables, qu'on appelle les lois administratives. Un pareil travail qui est resté, dit M. le président Aucoc, le manuel des membres du conseil d'Etat en cette matière, témoigne chez son auteur d'une science déjà profonde et de qualités sérieuses que nous retrouverons plus tard dans leur complet épanouissement chez l'avocat général à la Cour de cassation.

C'est à peu près à cette époque que M. Reverchon publia son Traité des autorisations de plaider, nécessaires aux communes et établissements publics, qui a eu l'honneur de plusieurs éditions. Cette publication n'était plus, comme son premier ouvrage, un simple recueil de lois, mais un véritable traité de droit, précis, logique, plein d'une saine doctrine et qui, à juste titre, est devenu classique. M. Reverchon s'y révéla jurisconsulte. Cette matière des autorisations, obscure et ardue entre toutes, y est exposée avec netteté, les difficultés en sont élucidées avec soin, les controverses discutées avec solidité: c'est un livre excellent qui a déjà rendu et rend chaque jour de vrais services aux administrations qui ne le consultent jamais sans fruit.

Son réel mérite dont il était seul à douter, les services précieux qu'il rendait à sa section le désignaient pour un avancement rapide. Au mois de février 1842, M. Martin du Nord, alors ministre de la justice, qui connaissait ses travaux et appréciait sa capacité, le nomma chef de son cabinet et l'éleva quelques mois plus tard à la première classe de ses fonctions. M. Reverchon justifia le choix de l'éminent garde des sceaux et mérita son estime. Le vétéran des luttes parlementaires et le brillant auditeur étaient faits pour se comprendre; tous deux avaient les mêmes traditions de famille bonnes et honnêtes, les mêmes principes religieux et moraux, les mêmes habitudes sobres et laborieuses. Aussi se forma-t-il entre eux une affection confiante d'un côté, respectueuse de l'autre, que la mort seule peut briser, et plus

tard, M. Reverchon tint a payer sa dette d'admiration et de reconnaissance envers celui qui fut son protecteur en consacrant à sa mémoire une notice étendue qui fait l'éloge à la fois de celui qui l'écrivit et de celui qui l'inspira.

Le 4 mai 1844, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur : il avait à peine trente-trois ans. Aussi, cette récompense, bien légitime pourtant, mais qu'il n'avait pas sollicitée, surprit-elle son excessive modestie : « Si M. Martin m'avait prévenu, écrivit-il alors, je l'aurais prié d'ajourner. »

Enfin, le 10 août 1846, il remplaça, comme maître des requêtes, un de ses compatriotes, M. le duc de Marmier, qui venait d'être élu député ; il ne quitta pas pour cela le ministère de la justice, et ce ne fut qu'en 1847, à la mort de M. Martin du Nord, que, malgré les efforts de M. Hébert, désireux de le conserver auprès de lui, il rentra au conseil d'Etat.

Lorsque survint la révolution de 1848, son talent et son caractère avaient conquis au jeune maître des requêtes une telle notoriété, qu'il fut laissé à son poste et maintenu après les différentes réorganisations du conseil d'Etat en 1849 et en 1852. Dès le mois de mai 1851, M. le président Maillard avait eu l'heureuse inspiration de le désigner au choix du garde des sceaux pour remplir les délicates fonctions de commissaire du gouvernement près le conseil d'Etat, jugeant au contentieux. Dans ce poste difficile, qui exige chez celui qui le remplit tant de qualités diverses, il dépassa tout ce qu'on avait attendu de lui. « Son talent, dit M. Aucoc, était » alors dans toute sa maturité; son argumentation nerveuse.

- » parfois incisive, courant rapidement au but, captivait l'at-
- » tention. Il était loin de dédaigner la tradition, mais il
- » n'hésitait pas à la combattre lorsqu'elle lui paraissait con-
- » traire aux principes, défendant, comme l'a toujours fait le
- » ministère public au conseil d'Etat, les causes qui lui pa-
- » raissaient justes, sans distinguer si le bon droit était du

» côté de l'administration ou du côté des citoyens (1). » M. Reverchon était assurément destiné à occuper avec éclat un des premiers postes du conseil d'Etat; mais un événement imprévu vint tout-à-coup briser une carrière si brillamment commencée. Vous savez tous, Messieurs, ce qu'ont été les décrets du 22 janvier 1852, relatifs aux biens de la famille d'Orléans; je n'ai pas à retracer devant vous l'historique complet de ces actes, que deux de nos éminents compatriotes, M. de Montalembert (2) et M. de Mérode (3) ont si éloquemment flétris à la tribune de nos Assemblées. Cet historique a été fait par M. Reverchon lui-même (4), et il l'a été avec une équité, une élévation, une impartialité qui étonneraient, si l'on connaissait moins celui qui a été frappé pour avoir osé juger, en magistrat, la valeur morale et juridique de ces décrets. Il faut lire ces pages écrites « par droit d'honneur et de sacrifice, » pour me servir des expressions de l'auteur, où le blâme est mesuré à la taille de ceux qu'il juge, sans exagération ni amertume, et où la vigueur du raisonnement le dispute à la fermeté du style et à l'élévation de la pensée. Rien de plus achevé n'est sorti de sa plume.

Quelques mots suffiront pour faire connaître la nature et la portée de ces décrets ainsi que le rôle honorable que M. Reverchon joua dans cette affaire.

Le premier de ces décrets interdisait aux membres de la famille d'Orléans de conserver ou d'acquérir des immeubles en France. « Une semblable interdiction, dit M. Reverchon,

- » qui n'excéderait pas les pouvoirs du législateur vis-à-vis
- > des étrangers, peut se justifier également vis-à-vis des pré-
- » tentions dynastiques qui survivent quelquefois à la chute
- > d'un gouvernement. Je suis certes loin d'admettre, ajoute-

<sup>(1)</sup> Discours à la Société de législation comparée. Voir Bulletin de cette Société, 1872, p. 9.

<sup>(2)</sup> Séance du Corps législatif, 19 mai 1853.

<sup>(3)</sup> Assemblée nationale, séance du 15 septembre 1871.

<sup>(4)</sup> V. le Correspondant, t. LXXXV, 1871, p. 647.

- » t-il aussitôt, que le pouvoir de tout faire en donne le droit,
- » et que la politique puisse jamais se placer au-dessus de la
- » justice, mais il faut bien reconnaître que le décret dont il
- » s'agit, conforme à d'assez nombreux précédents, ne violait
- » pas le droit de propriété (1). »

Le second décret, au contraire, présentait le caractère d'une confiscation pure et simple. De quoi s'agissait-il, en effet? Au moment de monter sur le trône de France, imitant en cela l'exemple récent encore du roi Charles X, Louis-Philippe avait fait, le 7 août 1830, donation de la nue-propriété de ses biens à ses enfants, en en exceptant toutefois le duc d'Orléans, héritier présomptif de la couronne. Cette donation était-elle valable? ou les biens ainsi donnés n'auraient-ils pas dù, au contraire, en vertu du droit ancien de dévolution, être réunis au domaine de l'Etat par le fait même de l'avènement au trône de celui qui les possédait? La question fut examinée, non sans passion, en 1832, lors de la discussion sur la liste civile, et après un débat approfondi (2) auguel prirent part tour à tour les orateurs les plus renommés par leur éloquence et leur science du droit, MM. Mauguin, Lherbette, Odilon Barrot, Dupin, la donation du 7 août fut reconnue inattaquable en droit comme en fait, et l'on proclama que la vieille règle de dévolution, en vigueur sous l'ancienne monarchie, mais expressément abolie par le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, n'avait plus alors d'existence légale, et qu'il n'y avait aucune raison pour la faire revivre.

Cependant en 1848, M. Jules Favre crut devoir attaquer de nouveau la donation du 7 août, et én demander la nullité à l'Assemblée constituante (3). Cette proposition fut renvoyée

<sup>(1)</sup> V. le Correspondant, 1871, t. LXXXV, p. 651.

<sup>(2)</sup> Séances des 4 octobre 1831, 4 et 13 janvier 1832. V. Duvergier, Coll. des lois, 1832, p. 76.

<sup>(3)</sup> Séance du 5 juillet 1848.

au comité des finances, et ce fut Berryer que ses collègues nommèrent rapporteur. Le travail qu'il rédigea à cette occasion est un vrai chef-d'œuvre de discussion pleine de force et de dignité; rarement, le grand orateur fut mieux inspiré; il étudia la question sous tous ses aspects, combattit loyalement et réfuta avec bonheur les objections soulevées, établit péremptoirement le droit du donateur, et termina par ces magnifiques paroles, que je ne puis résister au désir de vous rappeler : « Loin de rechercher dans les circonstances pré-» sentes une occasion d'annuler la donation du 7 août, la » justice, la bonne foi, la dignité nationale doivent l'entourer » d'un respect plus sévère. Déclarer ces biens acquis à l'Etat, » ce serait consacrer une atteinte violente au droit de pro-» priété : ce serait consacrer une confiscation arbitraire. La » confiscation est rayée de nos Codes, elle ne doit plus y re-» paraître. Le principe de la confiscation est contraire aux » règles fondamentales de notre législation; confisquer, ce » n'est point imposer une peine personnelle, c'est frapper la » descendance d'un châtiment immérité. Rétablie sous le » faux prétexte de la raison d'Etat et de l'intérêt politique, » la confiscation ne sera pour l'ordre et la paix publique » qu'une vaine et funeste ressource. Toute iniquité se trahit » elle-même; le temps combat pour les droits violés, et l'expé-» rience des révolutions nous doit enseigner qu'on ne sau-» rait sauver ni le pouvoir ni la liberté par l'injustice. Qu'il » s'agisse d'un monarque ou d'un simple particulier, que la » spoliation atteigne des palais ou des chaumières, de mo-» destes champs ou de vastes domaines, il n'importe, le mal » est le même et le mal est contagieux. En nos jours, plus » qu'en aucun temps, l'envahissement de la propriété, l'oubli » des droits, le mépris des contrats seraient des exemples » pleins de périls pour la sécurité de toutes les conditions » sociales, et tout gouvernement doit être convaincu que sa » dignité, sa force, son influence sur les intérêts de tous, » seront jugées et mesurées dans l'esprit des peuples par le

- respect qu'il saura garder pour le droit, la justice et l'hon-
- » nêteté publique (1). »

La proposition de M. Favre fut rejetée, et son auteur luimême, éclairé sans doute par l'admirable rapport de Berryer, n'osa pas la soutenir.

Ce fut pourtant, Messieurs, cette même proposition que s'appropria le gouvernement d'alors; par un décret du 22 janvier 1852, le président de la République annula la donation du 7 août 1830, et ordonna que les biens qui s'y trouvaient compris seraient enlevés à leurs légitimes possesseurs, pour être incorporés au domaine de l'Etat.

L'administration ayant pris aussitôt possession, par la force, des terres de Neuilly et de Monceaux, les princes d'Orléans protestèrent contre cette spoliation à peine déguisée sous une forme légale, et s'appuyant sur la loi qui défend et protège toute propriété française, s'adressèrent au tribunal de la Seine pour se faire rendre justice. Le tribunal n'hésita pas : rejetant le déclinatoire proposé par le préfet de la Seine, il se déclara compétent, et retint la connaissance du litige.

Le préfet prit alors un arrêté de conflit, et les pièces du procès furent transmises au conseil d'Etat. M. Reverchon fut désigné pour remplir les fonctions du ministère public. La validité de la donation de Louis-Philippe n'était point en cause, et le conseil n'avait à statuer que sur une question préalable de compétence. Il s'agissait seulement de savoir à qui, de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative appartenait le droit de juger dans cette affaire.

Le commissaire du gouvernement n'avait point caché son opinion personnelle: pour lui, le tribunal civil était seul compétent, et l'arrêté de conflit devait être annulé; mais, interprétant avec autant d'habileté que de prudence le décret du 22 janvier, il cherchait à enlever à un acte du gouverne-

<sup>(1)</sup> Séance du 10 octobre 1848.

ment le caractère odieux, la tache infamante d'une confiscation arbitraire et ne le considérait que comme constituant une revendication provisoire des droits de l'Etat, sans préjudice toutefois des droits des tiers et de la compétence judiciaire pour y statuer (1).

Qui ne reconnaîtra là, Messieurs, le caractère conciliant et la sage fermeté de M. Reverchon?

Mais le pouvoir voulait plus: il exigeait, sinon des conclusions favorables à la confirmation du conflit, du moins la remise immédiate du dossier à un collègue plus complaisant ou plus facile à convaincre. M. Reverchon ne crut pouvoir ni obéir à une pareille injonction, ni abandonner une mission que sa conscience lui faisait un devoir de conserver. Sur l'ordre de M. Baroche, le dossier lui fut alors enlevé, et le lendemain, le conseil d'Etat, à une seule voix de majorité, celle du ministre lui-même, approuvant le conflit, déssaisissait l'autorité judiciaire. Quelques jours après, M. Reverchon était destitué, tandis que son heureux collègue était récompensé de sa docilité par une place de conseiller d'Etat.

Vous vous rappelez sans doute, Messieurs, l'impression douloureuse que produisit dans tous les cœurs honnêtes cette injustifiable mesure; c'était une faute politique, aggravant encore, si c'était possible, ce que les décrets de confiscation avaient d'arbitraire et d'odieux; c'était aussi une atteinte violente portée à l'indépendance de la magistrature, indépendance qu'elle doit garder dans l'Etat, selon la belle parole de Portalis, « comme la conscience la conserve dans le cœur de l'homme (2). » « La presse garda le silence le plus » absolu sur tous ces faits, qui, à d'autres époques, auraient » provoqué de sa part les plus vives et les plus légitimes

<sup>(1)</sup> V. le Correspondant, loc. cit., et l'intéressante notice que M. Richou a consacré à la mémoire de son beau-père.

<sup>(2)</sup> Portalis, Monit. de l'an iv. Séance du 24 brumaire, t. I. p. 231.

- » réclamations. Il est vrai, ajoute M. Reverchon, avec une
- singulière confiance, que si elle avait pu les discuter, si
- » l'on avait eu à craindre qu'elle les discutât, ils ne se se-
- raient pas accomplis (1).

Cette révocation était pour M. Reverchon un titre d'honneur, car il y a des circonstances dans lesquelles « la disgrâce élève ceux qu'elle frappe et donne des droits à l'estime publique (2). »

Le magistrat destitué supporta la mesure dont il était victime avec la constance d'un sage : en paix avec sa conscience, fort de son bon droit, il se tint pour satisfait des marques universelles de sympathie dont il fut alors l'objet, et loin de chercher à se venger en se jetant dans une opposition aveugle, il se réfugia dans l'étude et laissa à l'avenir le soin de la réparation.

### II

- « Cependant, dit un de ses biographes (3), sa carrière était brisée; âgé de quarante et un ans, il ne pouvait songer à une retraite prématurée que ne lui permettaient ni ses habitudes de travail, ni même sa position de fortune. Grâce à l'espèce de contrainte qu'avait exercée sur lui M. Maillard pour lui faire accepter les fonctions de commissaire du gouvernement, il ne redoutait plus de porter la parole en public. » Aussi, dès la première heure, forma-t-il le projet d'entrer au barreau de la Cour de cassation. « J'espère, lui écrivait M. le
- » président Maillard, après lui avoir rappelé la définition
- » de l'orateur : Vir bonus, dicendi peritus; j'espère que vous
- » ne repousserez pas la qualification de vir bonus; et si votre
- » modestie refuse le dicendi peritus appliqué à vous, rappe-
- » lez-vous que vous vous étiez complètement trompé sur

<sup>(1)</sup> Le Correspondant, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Lettre de M. Vivien, citée par M. Richou, Notice, p. 42.

<sup>(3)</sup> M. RICHOU, loc. cit., p. 45.

» votre compte quand j'ai été assez heureux pour vous décider à sièger au banc du ministère public (1).

Le 2 novembre 1852, M. Reverchon acquit de son beaupère M. Hautefeuille, sa charge d'avocat à la Cour de cassation; accueilli par ses confrères et par la Cour avec la considération la plus flatteuse, il ne tarda pas à se créer une clientèle choisie qu'attirait sa réputation d'intégrité et de science. Il se distingua au barreau comme il l'avait fait au conseil d'Etat, par la sagacité de son esprit, l'étendue de ses connaissances juridiques, et par l'autorité de sa parole, claire sans sécheresse, élégante avec précision, « parfois incisive, mais toujours modérée et sûre d'elle-même. »

Mais en 1858, sa santé le força à quitter cette position honorable qui convenait à ses goûts simples et studieux, et où il avait eu les plus légitimes succès. Il céda sa charge et se fit inscrire au barreau de Paris. Il se rattachait ainsi au monde judiciaire qu'il ne quittait qu'à regret et dans l'espoir d'une guérison prochaine, il ne voulait pas renoncer tout-àcoup et dans la force de l'âge à la vie active et aux luttes de la barre. Il dut toutefois se borner à donner des consultations que l'on recherchait avec empressement et que les magistrats accueillaient avec faveur. M. Reverchon fut un des derniers avocats consultants du palais, et à ce titre, il a sa place marquée à côté de ces hommes vertueux et savants que j'ai vus encore pendant quelques années exercer, parmi leurs confrères, une sorte de ministère pacifique et respecté, j'ai nommé M. de Vatimesnil et M. Colin-Delisle.

Ce rôle quelque peu effacé, ne suffisait pas toutefois à sou tempérament actif et laborieux; toujours sur la brèche, il ne laissait point passer une question intéressante, en matière de droit public et administratif, sans en faire aussitôt l'objet d'une étude où les principes étaient mis en relief d'une main vigoureuse et qu'il publiait, soit dans le journal le *Droit*, soit

<sup>(1)</sup> Lettre du 17 septembre 1853. M. Richov, Ibid., p. 46.

dans le Revue critique de législation, soit dans la Revue pratique.

Je ne saurais passer en revue tous les articles qu'il écrivit et l'analyse même succincte que je pourrais en faire dépasserait les bornes de cette modeste notice. Je dois cependant citer ses études sur la suspension des traitements ecclésiastiques ou civils par mesure administrative, sur la publicité des audiences des conseils de préfecture et ses conséquences, sur la patente des professions libérales et sur l'indépendance du ministère public. C'est lui qui rédigea, pour le Dictionnaire de l'administration française, de M. Block, l'article sur les conflits, qui est, au dire d'un maître, M. le président Aucoc, un véritable traité sur la matière. Je rappelle encore ses travaux sur l'article 75 de la Constitution de l'an vni, et la saisie administrative dont furent victimes, en 1863, l'illustre auteur de l'histoire des princes de la maison de Condé, ainsi que son éditeur M. Michel Lévy. Cette cause, que ni la parole ardente et convaincue de M. Hébert, ni la logique incisive et mordante de M. Dufaure ne purent faire triompher, étouffée devant la justice par un moyen de procédure, fut portée par la presse devant le tribunal de l'opinion publique et gagnée sans appel. M. Reverchon y contribua de tous ses efforts; ne pouvant soutenir par sa parole les droits du duc d'Aumale, il en soutint la légitimité dans une série d'articles qui parurent dans la Revue pratique de droit français. Ce sont de petits chefs-d'œuvre de clarté, de science, de discussion passionnée tout en restant courtoise, et on peut les offrir comme de véritables modèles de polémique judiciaire.

Ce qui distinguait toutes ces productions diverses, c'était une doctrine toujours sure et vigoureuse mise au service d'une argumentation puissante; on y sentait l'autorité d'un maître, autorité reconnue et acceptée par les meilleurs et les plus savants. « Quand vous avez traité une question, lui » écrivait M. Chauveau, c'est un véritable excès de modestie

- » de renvoyer à un autre auteur, qui devrait l'examiner
- » d'une manière plus approfondie. Quand je publierai une
- » seconde édition de mes Principes de compétence, je vous
- » demanderai la permission de vous copier textuellement,
- » et je ne pourrai rien dire de mieux (1). »

Avec les qualités éminentes dont il était doué, nul n'était plus apte que M. Reverchon à composer un de ces grands ouvrages juridiques, destinés à assurer la réputation d'un jurisconsulte. Malheureusement, il a disséminé le fruit de son expérience et de ses études dans des articles écrits, pour ainsi dire au jour le jour, suivant les besoins et les nécessités du moment, travaux assurément pleins de distinction et de mérite, mais qui empruntaient à leur actualité même une partie de leur intérêt, et qui, par suite, ne sauraient avoir la valeur ni surtout la durée d'une œuvre de longue haleine. Nous ne pouvons que le regretter, et pour la science du droit, et pour la mémoire de M. Reverchon.

#### III

Au mois de février 1870, alors qu'il semblait y avoir en France comme un réveil de l'esprit public, les compatriotes de M. Reverchon, aux intérêts desquels il n'avait cessé de se dévouer, le nommèrent, par une tardive mais éclatante mesure de réparation, leur représentant au Conseil général du Doubs. Il ne fit que passer dans notre assemblée provinciale, et les tristes événements qui amenèrent la chute de l'empire ne lui permirent pas de remplir jusqu'au bout le mandat qu'il devait à la confiance des électeurs de Pontarlier.

Le gouvernement nouveau tint à honneur de s'attacher M. Reverchon; aussi fut-il nommé, presque en même temps, conseiller d'Etat et avocat général à la Cour de cassation, et ce ne fut qu'après les plus honorables hésitations qu'il se

<sup>(1)</sup> Lettre citée par M. Richou, loc. cit.

décida, près d'une année après y avoir été appelé, à accepter le poste resté vacant à la Cour de cassation.

Il se consacra dès lors, tout entier à ses fonctions de magistrat, et il les remplit avec un éclat que le monde judiciaire n'a point oublié. Les membres de la savante Compagnie accueillirent, comme un des leurs, le nouvel avocat général qui se trouva tout aussitôt le digne émule de ces hommes éminents, l'honneur de la magistrature française.

La réputation de M. Reverchon n'était plus à faire; on était en droit d'attendre beaucoup de lui, et cependant, je cite les paroles d'un de ses collègues, M. l'avocat général Desjardins, « il dépassa, quoi qu'on se fût promis, l'attente » générale; pendant cinq ans, la chambre des requêtes « écouta religieusement ses conclusions, auxquelles une » science étendue des matières administratives, du droit des » gens et du droit comparé donnait une saveur et une auto-» rité singulières (1). » Ceux qui n'ont pas entendu M. Reverchon, au siège du ministère public, peuvent retrouver, dans nos grands recueils juridiques, l'écho fidèle, bien qu'affaibli, des conclusions qu'il prononça dans d'importantes affaires. Il faut, pour bien comprendre la nature et la portée de son talent, étudier avec soin ces résumés substantiels et lumineux, nourris de doctrine, pleins de force et de netteté qui ont si souvent préparé les arrêts de la cour suprême. C'est là qu'on peut le mieux apprécier les facultés brillantes et sérieuses qui distinguaient le docte avocat général : exposé clair et précis, discussion serrée et concise, science étendue et sûre d'elle-même, parole élégante et simple, tout semble réuni dans ces pages auxquelles il uc manque, pour être des . modèles, que le mouvement et la vie de l'audience. Il eut la

bonne fortune de rencontrer des affaires digues de lui, et dans ces causes nouvelles et délicates, suscitées en grand nombre par les conséquences de la guerre et des événements

<sup>(1)</sup> M. DESJARDINS, Discours de rentrée, 1877.

qui ont bouleversé notre pays, il contribua, de toutes ses forces, à faire respecter le droit et à assurer le triomphe de la justice.

Ce n'était pas seulement un jurisconsulte; c'était aussi et surtout un magistrat. On trouvait en lui, pour parler comme d'Aguesseau, « ce fonds de droiture et de probité qui parais-» sait tellement né avec lui qu'on eût dit qu'il était vertueux » non-seulement par choix, mais par une heureuse néces-» sité (1). »

La fermeté de son caractère s'alliait à merveille à son amour du devoir, et la dignité de ses mœurs n'avait d'égale que la modération de ses sentiments et de ses goûts. Il disait le droit avec une indépendance pleine de simplicité, sans faire acception des personnes ni des partis, et l'on peut dire de lui que loin d'être obligé de faire un effort pour se défendre de l'injustice, il n'a jamais conçu qu'il fut possible à un magistrat de cesser d'être juste.

Au mois de novembre 1872, la Cour de cassation le délégua, en qualité de commissaire du gouvernement près le tribunal des conflits; il y fit preuve des mêmes qualités et y a laissé les mêmes souvenirs.

Malgré le labeur incessant que lui imposaient ses fonctions judiciaires, il trouvait encore le temps de partager les travaux d'importantes commissions et de diriger même des sociétés savantes auxquelles il se plaisait à apporter un concours empressé et assidu (2). La société de Législation comparée, dont la notoriété est aujourd'hui universelle, l'appela presque à son début à faire partie de son bureau et le choisit pour vice-président. Il fut l'un des membres fondateurs de la

<sup>(1) 4</sup>º mercuriale, De la dignité du magistrat.

<sup>(2)</sup> M. Reverchon était vice-président du conseil des domaines de Mgr le duc d'Aumale; membre du comité consultatif de l'*Ecole des communes*; membre de la commission chargée d'interpréter la loi organique des cultes protestants (28 avril 1877); de la commission chargée de collectionner les lois étrangères (27 mars 1876), etc., etc.

Société générale des prisons, dont les aspirations élevées et le but essentiellement pratique avaient été compris par sa noble intelligence (1). De toutes parts, on avait recours à ses lumières, et l'honorable magistrat ne savait rien refuser à ceux qui faisaient appel à son expérience et à son dévouement.

Cependant sa santé s'était profondément altérée. Malgré l'affaiblissement progressif de ses forces, il se refusa long-temps à abandonner son poste d'avocat général, et lutta avec la plus grande énergie contre le mal qui le minait sourdement. Il dut enfin céder; mais lorsqu'il se résigna à échanger les actives fonctions du parquet contre celles plus paisibles de conseiller à la Cour, il était déjà trop tard, et après deux mois de souffrances, supportées avec la résignation et la constance d'un chrétien convaincu, il succomba avant le temps, laissant à tous, suivant la parole d'un de ses collègues, « un grand exemple et un souvenir impérissable. »

Telle fut, Messieurs, l'existence de cet homme de bien dont notre province a le droit d'être fière, et qu'elle peut compter avec un légitime orgueil parmi ses enfants les plus distingués. Il convenait que notre Compagnie payât à la mémoire de M. Reverchon un juste tribut de louanges. J'ai essayé de le faire : j'aurais voulu que mon modeste travail fût plus digne de celui qui l'a inspiré.

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société générale des prisons, année 1877, page 234. Notice de M. Desportes.

# **PROMÉTHÉE**

Ot

# LA POÉSIE DE LA SCIENCE

# Par M. Pierre MIEUSSET

MEMBRE RÉSIDANT.

(Séance publique du 30 juillet 1879.)

Un poète chantait sous le ciel d'Ionie: « Muses, s'écriait-il, inspirez mon génie! » Dieu d'Homère, Apollon si puissant autrefois, » Prête-moi ton luth d'or, ton arc et ton carquois! » Il disait, et partout dans les doctes vallées Allait chercher les Dieux, les nymphes exilées Et des poètes grecs répétait les accords; Mais Phœbus restait sourd: tous les Dieux étaient morts. Triste alors, il monta sur une haute cîme; Et, comme il contemplait les grands vaisseaux des mers Qu'emportait la vapeur au bout de l'univers, Un géant merveilleux, être divin, sublime, Vint à lui, plein de gloire et le front radieux; Les éclairs du génie illuminaient ses yeux; A sa stature, à sa poitrine ensanglantée, Le barde reconnut le titan Prométhée.

### Prométhée.

Mon fils, ne cherche plus les Muses dans ces bois; Prométhée a vaincu tous les dieux d'autrefois. Ce n'est plus Jupiter qui lance le tonnerre; Aurore aux doigts de rose, au front pur et riant, N'ouvre plus à Phœbus les portes d'Orient; Il est un Dieu plus grand que tous les dieux d'Homère. Depuis le jour terrible où, fier, j'ai sur les monts Brisé mes fers sanglants, j'ai lavé mes affronts En détrônant des dieux toute la race altière Qui n'a pu de mes yeux supporter la lumière. Et depuis, je m'en vais enseignant tour à tour Les Arts et le Travail, la Justice et l'Amour. L'homme à qui j'ai donné la divine étincelle Doit étouffer demain le vautour du malheur Qui depuis six mille ans lui déchire le cœur. Triomphe enfin, triomphe, ò Science immortelle! Chantez, ò lyres d'or, des hymnes au vainqueur, L'avenir espéré, la paix universelle! Laissez Virgile, Homère, en leurs sacrés tombeaux. A ce grand siècle il faut une autre poésie Et de plus vastès champs que l'Hellade et l'Asie; Mon fils, viens contempler mes horizons nouveaux!

### LE POÈTE.

Merci, fils de Japet! je suis prêt à te suivre; Partons! de la Nature explique-moi le livre Et le Ciel et la Terre avec l'Humanité! D'Uranie et d'Hermès montre-moi la beauté.

### PROMÉTHÉE.

J'ai lu dans les rochers l'histoire de la Terre. J'ai vu son globe en feu, son fluide chaos, Puis sa masse en tournant s'arrondissant en sphère, Son amas de vapeurs se condensant en flots. J'ai vu les continents du sein des mers profondes Surgir sous une main qui maîtrisait les ondes. J'ai fouillé tous les monts : les terrains entassés M'ont dit par leurs débris l'aube des temps passés. J'ai pu surprendre Dieu, le suivre en ses ouvrages, Voir le sol se parer de fleurs et de rameaux, La faune s'élever des poissons aux oiseaux..... Puis, quand tout fut peuplé, les mers et leurs rivages, J'ai fait l'homme divin, géant audacieux, Etre immortel, qui marche en regardant les cieux. Il habita d'abord dans les antres sauvages, Errant parmi les bois, couchant sur des feuillages;

Mais Bacchus et Cérès, avec leur art divin,
Lui donnèrent bientôt le froment et le vin.
Les cités florissaient déjà dans les campagnes
Quand les coups de volcan soulevant les montagnes
Firent trembler le sol jusqu'en ses fondements.
J'ai vu — brûlants tombeaux — se fendre les vallées
Et bondir jusqu'aux cieux les mers échevelées;
Jours sinistres! j'ai vu les épouvantements
Des hommes, quand sur eux se rua le déluge;
Je les ai vus fuyant, éperdus, sans refuge;
Tout était mer, et l'onde implacable et sans bords
Ne berça tout à coup qu'un grand peuple de morts.....

Sortez de vos tombeaux, Atlas, Hercule, Antée! Et venez contempler les fils de Prométhée. Leurs môles enchaînant la mer et les vaisseaux, Leurs tunnels effrayants, leurs fiers ponts métalliques Que n'auraient pas forgés les cyclopes antiques, Et leurs phares, pareils aux astres sur les eaux! Depuis que sur les flots, dans les nuits sans étoiles, La boussole partout sait diriger les voiles: Que la foudre arrachée au ciel par les humains, En les rendant égaux, brille et vole en leurs mains, Depuis que Gutenberg en gravant la pensée, Ainsi que le soleil, l'a partout dispersée, Libre, l'Humanité marche à pas résolus Et, fière du succès, ne reculera plus. Vulcain eut envié les milliers de machines, Les colosses de fer que ce siècle inventa, Et l'Etna n'eut jamais tel bruit dans ses usines. N'est-ce pas que Fulton, Watt, Daguerre et Volta Sont grands; que leur savoir, fruit de leurs longues veilles, A doté l'univers de frappantes merveilles? Eh bien! tous ces tableaux sortis de l'appareil Qu'ont peints si brillamment les rayons du soleil; Ce cable merveilleux qui fait sous l'Atlantique Parler la vieille Europe à la jeune Amérique; Cette locomotive ailée au front d'airain

Qui franchit flots et monts, impétueux Centaure,
Tout cela va changer et n'est qu'à son aurore.
Le Progrès marche, court, ne connaît plus de frein.
D'Esculape bientôt l'art sera souverain.
Vois ce frêle instrument! accusateur du crime,
Il trouve l'assassin dans l'œil de sa victime;
Puis j'en grossis l'image et révèle Caïn.
Adieu le télégraphe! et gloire au téléphone!
Moins prompte Iris volait, messagère des Dieux;
Et voici qu'après lui le phonographe étonne:
Les morts mêmes, les morts vont parler sous nos yeux!

Mais viens, prenons l'essor pour la voûte azurée; Mon puissant télescope a rapproché le Ciel. Voici le grand spectacle et le chant solennel! Passons la Lune éteinte au seuil de l'empyrée Et volons, comme un trait, jusqu'aux feux du Soleil; C'est le phare du monde au flambeau sans pareil! Il réjouit Mercure et Vénus si brillante Que la Terre au printemps est cent fois moins riante; Il couvre de trésors Mars aux pôles d'argent, Jupiter couronné de ses lunes d'opale Et Saturne paré de son anneau changeant. Il enchante Uranus et Neptune au front pale. Mais sondons l'infini des éthers constellés; Admire ces splendeurs, ces mondes dévoilés, Ces astres colorés — flamboyants satellites De soleils, dont je sais la masse et les orbites -Et le char éclatant des constellations Qui sillonne l'azur de fulgurations. Un jour, par ses rayons, l'analyse spectrale Saura me dévoiler leur beauté sidérale; Après avoir pesé tous ces globes flottants, J'espère correspondre avec leurs habitants!... Vois la zone lactée allumant sa coupole! Vois graviter plus haut ces comètes en feu Qui, leurs cheveux au vent, suivent la parabole Qu'à travers l'infini traça la main de Dieu.

Montons toujours!.... montons! nos cieux sont des atômes! Cent mille cieux plus loin avec cent mille dômes Resplendissent sans fin, ornés d'astres nouveaux.

### LE POÈTE.

O vertige inouï! que ces mondes sont beaux!

# PROMÉTHÉE.

Pour nous luire, il leur faut des millions d'années;
Depuis les jours lointains où leurs sphères sont nées
Ils vont vers l'infini, mais n'en approchent pas,
Et, malgré leur vitesse, ils n'ont pas fait un pas!
Mais plus loin que ces cieux à la Terre invisibles
Vois fourmiller toujours, — mondes inaccessibles, —
Mille autres univers plus effrayants encor
Qui ne semblent d'ici qu'une poussière d'or.
Et toujours, et toujours l'infini recommence,
Harmonieux, peuplé d'astres à l'orbe immense.

### LE POÈTE.

Arrêtons-nous! je tremble, ébloui par le Ciel. Je comprends vos transports, Newton, Képler, Herschell! Et j'adore avec vous : Brillez, brillez sans voiles, Flambeaux de l'empyrée! Innombrables étoiles, Rayonnez et chantez! Sphères, laissez-moi voir L'éternelle Beauté dans votre ardent miroir! Et vous, de l'Inconnu planètes enchantées, Par quels êtres heureux êtes-vous habitées? Oh! sans doute ils sont purs ces fils brillants des cieux; Leurs corps sont sans argile, éthérés, glorieux — Autrefois, égaré dans le désert du Doute, J'errais, triste et rêveur. L'ombre effrayait ma route; Le Ciel me semblait vide et voilait sa beauté. Aux cris de désespoir de l'homme révolté, Bien souvent du malheur je sondais le problème, Cherchant Dieu qui se tait quand le méchant blasphème, Quelle Force a lancé les astres dans les airs,

Comment la vie éclôt au sein des Univers. Le Vrai me tourmentait. Dans mes nuits d'insomnie, Pâle, je dévorais les œuvres du génie. Mais je comprends ta gloire inénarrable, ô Ciel! Dieu luit dans l'infini; je me sens immortel.

#### PROMÉTHÉE.

O penseur, l'Infini, voilà le grand mystère! Mais la Science marche, un soleil à la main; Elle interroge tout; elle lutte, elle espère Forcer enfin le Sphinx à répondre demain. — Quels beaux hymnes alors chanteront les poètes! Mais ce grand jour, hélas! ne brille pas encor. Poète, ouvre ton aile, et chante d'autres fêtes, Les fêtes du progrès, — aube des siècles d'or! Vois : Icare est vaincu par nos aéronautes ; Et que sont les lauriers des anciens Argonautes Près de ceux qu'ont cueillis sous vingt climats divers Nos fiers Tiphys faisant le tour de l'univers? Dis-nous la nuit du pôle et l'aube boréale; La sauvage Australie et l'Afrique centrale; Chante ces vrais héros, paisibles conquérants, . Qui vont purger le sol des monstres dévorants. Et, chargeant tes pinceaux de couleurs magnifiques. Montre-nous mille fleurs aux parfums exotiques, Les races des humains, les mœurs des nations Et partout le génie épanchant ses rayons.

#### LE POÈTE.

Oh! j'ai déjà rêvé ces tableaux; ma pensée
A médité le plan d'une immense Odyssée.
Qui donc me donnera de peindre un jour en vers
Ce merveilleux poème en cent chants: L'Univers!
J'aurai pour m'Inspirer, Colomb, Dumont-d'Urville,
Livingstone, Franklin, Magellan, Bougainville;
J'irai chantant vos noms, hardis navigateurs!
Sur vos lointains tombeaux j'irai jeter des fleurs.

#### Prométhée.

Hier, comme un géant, Lesseps vainqueur des ondes A réuni deux mers et rapproché deux mondes. Il coule, libre et grand, le fleuve aux vagues d'or, Le Canal de Suez! En vain Adamastor Sur son cap effrayé déchaîne les orages; Il n'engloutira plus, ce roi des mers sauvages, Les vaisseaux d'Occident chargés de leur trésor.

#### LE POÈTE.

Mais quoi! serait-ce donc pour la seule richesse Que tes fils ont conçu tant d'épiques travaux?

#### PROMÉTHÉE.

Non, non; un but plus grand les remplit d'allégresse, Ils ont vu resplendir des horizons plus beaux, Bientôt, char de la Paix, plus rapide qu'Eole, La machine, portant au front une auréole, Va franchir sous les flots la Manche en son chemin Et s'élancer d'un bond de Londres.... à Pékin! Des barbares tribus mes fils sont les apôtres; Civilisant les uns et protégeant les autres, Ils iront conquérir, rajeunir l'univers Et de tous les captifs ils briseront les fers. Courbez-vous, fier Atlas, superbes Pyramides, Devant les monuments de nos bras intrépides! Nous avons éclipsé l'œuvre des Pharaons, L'antiquité pâlit près de nos Panthéons. Nous vous supprimerons, géantes Pyrénées! N'avons-nous pas percé les Alpes étonnées? Quel spectacle de voir tous les peuples demain S'embrasser, triomphants, et chanter leur hymen! Encore quelques jours et les incultes plages Vont partout se parer de jardins et d'ombrages. L'homme en ballon rapide au ciel s'élancera : Il ira, dépassant les aigles dans les nues, Explorer en son vol les terres inconnues —

Je veux ouvrir demain l'isthme de Panama
Et je raccourcirai la ceinture du monde
Pour mieux semer partout la liberté féconde;
Du Zuider-Zée à sec le golfe sourira
Et la Hollande, aux lieux où mugissaient les ondes,
Verra flotter aux vents des bois, des moissons blondes.
J'irai changer en mer le brûlant Sahara;
Les eaux feront fleurir les sables de l'Afrique;
Dans les affreux déserts, séjour des léopards,
Surgiront des cités, comme un songe féerique!
Et les peuples amis n'auront plus de remparts.

#### LE POÈTE.

Oh! je saisis mon luth pour chanter ce beau rêve Et pour pleurer les maux d'un passé qui s'achève. O martyrs immortels, vous qu'on traitait de fous, Fier Colomb, Galilée et de Caus, gloire à vous! Qu'importe le malheur, race persécutée? Votre aureole reste, ô fils de Prométhée! Le calvaire pour vous fut voisin du Thabor Et vos fronts aujourd'hui touchent les astres d'or. J'ai frémi d'épouvante et j'ai maudit naguère Le génie inventant ces lourds canons de guerre Qui brisent les vaisseaux tout cuirassés de fer Et sèment à plaisir la mort, — travail d'Enfer! J'ai bien longtemps douté de ton œuvre, ô Science! Je te croyais athée, orgueilleuse, sans cœur; Mais maintenant, ò reine, en toi j'ai confiance: La Poésie ailée est ta céleste sœur. L'avenir est à vous. Faites lever l'aurore Sur les peuples lointains où la nuit règne encore. En avant! C'est le Bien qui naîtra du Progrès. Comme Israël au temps merveilleux de Moïse, Nous allons à grands pas vers la Terre promise. Marchons, ivres d'espoir; l'âge d'or est tout près. De fraternels drapeaux décorons nos frontières, Entre les nations et toi plus de barrières, France au cœur large et bon! Courage à tes penseurs

Cherchant à rendre un jour tous les hommes meilleurs! Courage à tes savants! Que leur puissant génie Rayonne — et du progrès révèle l'harmonie! Foule aux pieds les lauriers teints du sang des combats, Même à tes ennemis, ô mère, ouvre tes bras, Et mets toute ta gloire à bannir de la terre Ces deux monstres hideux : l'Erreur et la Misère. Et toi, reine des Arts, temple vivant du Beau, Paris, fière cité, lève au ciel ton flambeau! Hommage à toi, Phénix, qui renais de ta cendre! O ville altière et douce, il est temps de répandre Tes torrents de lumière et tes flots de bonté : Vers un nouvel Eden guide l'Humanité. Donnant à l'univers une fête féconde, Célèbre le génie et la gloire du Monde. L'homme aspire à monter..... Géant né pour les cieux, Il ne s'arrêtera qu'étant égal aux Dieux.....

Le poète se tut..... Une clarté nouvelle
Venait de l'éblouir; Prométhée avait fui.
Mais au lieu du Titan, rayonnait devant lui,
Comme un reflet de Dieu — la Science éternelle.

### LE VICOMTE CHIFLET

(1812 - 1879)

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Par M. le docteur LABRUNE
MEMBER RÉSIDANT.

(Séance publique du 31 juillet 1879.)

En imposant à une plume essentiellement plébéienne et désintéressée, autant qu'elle est indépendante et sincère, le soin de rappeler les titres qu'un patricien distingué laisse à ses regrets, l'Académie de Besançon semble avoir été inspirée elle-même d'un sentiment de loyauté respectueuse envers la mémoire d'un homme dont les idées et la vie ont été en contradiction presque constante avec les passions qui nous agitent et les événements qui nous entraînent.

Celui qu'il vous a plu de charger de cette tâche difficile devait attendre et demander le concours de ses collègues, afin de ne point parler en son propre nom, et de pouvoir tracer d'une manière moins imparfaite, dans le bref délai qui lui a été accordé, une esquisse de l'éminent confrère que nous avons perdu.

Ne voulant être que votre écho, ou, si vous aimez mieux, votre organe, celui que vous avez désigné a cherché auprès de vous les moyens de suppléer à son insuffisance, et, pour peindre l'homme, il a consulté les faits au lieu de se livrer à une dissertation sur les idées.

N'attendez donc de moi, Messieurs, qu'une œuvre fort imparfaite. Il faut une pleine lumière pour tracer un portrait, et lorsque le libre soleil de la vérité n'éclaire que d'une manière douteuse l'atmosphère morale, politique, religieuse, il faut se résigner, quelle que soit la distinction de la figure qu'on veut peindre, à n'obtenir qu'une ombre, une silhouette.

Comme ce grand seigneur auquel on demandait comment il avait pu sauver ses titres de noblesse au milieu du sac et de l'incendie de sa demeure, M. le vicomte Chiflet eût pu répondre qu'il avait son acte de naissance qui pouvait lui suffire.

Fils d'un Premier Président à la cour royale de Besançon qui fut successivement député du Doubs et pair de France, homme dont la mémoire encore vivante chez ceux qui l'ont connu, est restée environnée de toute la vénération que peut mériter un magistrat, le vicomte Marie-Ferdinand-Xavier-Fidèle Chiflet se trouva le dernier représentant de cette fière race franc-comtoise qui, tout en donnant pendant plusieurs siècles des dignitaires à l'Eglise, des professeurs de droit et de médecine à l'université de Dôle, des conseillers et un président à la haute magistrature des Parlements, ne cessa jamais de produire des hommes de lettres et de science, des érudits déjà loués par Voltaire, tous dévoués serviteurs des institutions de leur pays qui jouissait d'une certaine autonomie et d'une liberté relativement grande à l'ombre tutélaire de la monarchie. C'est au sein de cette organisation sociale que tous se firent par une vie austère et laborieuse une place honorée.

C'est bien la la vraie noblesse, celle que l'on pouvait acquérir par l'élévation de la vie au moyen des habitudes de vertu, de distinction, d'élégance, de culture morale et intellectuelle qui créent un véritable perfectionnement des générations et finit par produire ce qu'on appelle le cachet d'une race.

C'est la un idéal, il est vrai, un idéal auquel la réalité n'a pas toujours été conforme; mais quelle est l'institution humaine dont tous les développements n'ont jamais offert qu'une harmonie parfaite avec l'idée sur laquelle elle repose?

Cette sélection, ce perfectionnement d'une race par l'éducation qu'on lui donne est si bien une loi, que nous la retrouvons dans la nature, en tant qu'elle peut être gouvernée par l'homme, et que ceux-là même qui nient cette loi se chargent de la mettre en évidence par leur tendance persévérante à se faire une distinction, non toujours par leur travail ou leur mérite, à se dresser un piédestal, à se créer une aristocratie ambitieuse jusqu'au sein de la démocratie dont ils abandonnent ainsi le principe.

Nous parlerons peu des ancêtres de M. le vicomte Chiflet: ils appartiennent à l'histoire de notre pays que personne ne doit ignorer, et d'ailleurs votre confrère ne vous en a-t-il pas parlé lui-même, avec la dignité modeste que vous savez, dans son discours de réception au sein de cette Académie en 1856.

Bien qu'il l'ait fait avec une sobriété qui l'honore, nous imiterons sa réserve, car, dans une série d'aïeux qui commence par Gérard Chiflet, co-gouverneur de Besançon en 1313, puis Charles Chiflet, officier dans les gardes-nobles de Charles-le-Téméraire, continue par Laurent Chiflet, comte Palatin sous Charles-Quint, pour finir, après une pléiade de jurisconsultes, de magistrats, de professeurs, de dignitaires, d'hommes de lettres, de savants religieux, par le président que plusieurs d'entre nous ont connu; une telle série d'ancêtres imposait à son dernier héritier une succession onéreuse à recueillir, en même temps qu'un nom difficile à bien porter.

Vous voyez, Messieurs, qu'il ne suffisait pas, comme on l'a dit, de se donner la peine de naître pour bénéficier de ce principe d'hérédité en vertu duquel l'homme se continue et accroît sa puissance, en augmentant, ou tout au moins en conservant intact ce patrimoine d'honneur et de bonne renommée que tout fils de bonne famille devait se rendre digne de recueillir et capable de faire valoir par une bonne et forte éducation. Celle de M. le vicomte Chiflet se fit au collège de Dole, sous des maîtres qui nous apprenaient, quoi qu'on dise, que l'homme qui n'a pas de conscience ou qui ne sait pas la cultiver n'est jamais un homme; que c'est dans ce sanctuaire intérieur que nous devons chercher Dieu qui se

voit aussi dans les beautés de la nature, dans le dévouement affectueux de nos parents, dans l'ordre social, dans l'Evangile enfin et dans la religion qui en promulgue la doctrine avec autorité.

Pour ces maîtres si calomnies, il n'y a d'athées, de nihilistes que chez les infortunés qui, regardant en eux-mêmes, n'y trouvent rien, ni les dictées de la justice, ni le sentiment du bien, ni les lumières de la science.

Comme plusieurs d'entre nous qui sommes ici, M. le vicomte Chiflet garda toujours pour ces initiateurs de sa jeunesse une estime sans mélange, une reconnaissance sans limites, un témoignage pur de toute hésitation.

Mais l'éducation publique, l'éducation du collège ne fait pas l'homme tout entier : elle est précédée, accompagnée et suivie de l'éducation privée au sein de la famille dont les traditions et les exemples donnent au caractère un ineffaçable cachet.

Ces conditions étant données, on comprend que le jeune Ferdinand Chiflet ne put être qu'un fervent légitimiste et un chrétien convaincu. Il arrivait à la vie, après avoir achevéses études de droit, au moment où une transformation profonde dans les destinées de notre pays venait de lui fermer toute carrière, en brisant celle de son père.

Sans doute il dut regretter de ne pouvoir dépenser au service de sa patrie cette activité de la jeunesse qui est si précieuse dans les âmes d'élite, et montre dans la floraison du printemps les espérances de l'âge mur; mais on se tromperait étrangement si on pouvait croire qu'à ces regrets se mêlait de l'indignation ou de la colère.

De tels sentiments ne pouvaient entrer dans cette ame que la vue du mal contristait sans jamais l'irriter, car elle savait que Dieu ne fait pas le mal, mais qu'il le permet, puisqu'il a voulu l'homme libre de gouverner ce monde avec sa parole et sa loi, libre de le troubler aussi, temporairement au moins, en substituant à cette loi les négations de sa pensée.

Ne pouvant se mêler avec conviction à la foule qui se laissait entraîner vers ces négations, les acclamait, en espérait l'affranchissement de l'esprit humain et sa marche sans entraves vers des destinées meilleures, le vicomte Chiflet estima qu'il devait attendre et rester lui-même, tel que les antécédents de sa famille lui commandaient d'être, avec la volonté constamment orientée vers le bien et la justice, l'intelligence ouverte à toute vérité, sans se laisser partager ni mutiler, sans admettre de transaction avec ce qui eût servi ses intérêts en blessant son sens moral.

Sa vie s'est usée dans cette attente, mais elle s'y est aussi perfectionnée; car, s'il est difficile à l'homme qui exerce le pouvoir et qui jouit des faveurs de la prospérité de ne point se laisser entraîner à quelques abus, exalter par le succès, enivrer par l'orgueil, égarer par l'ambition, il nous est donné, lorsque nous sommes réduits au rôle de spectateur des choses humaines, de les apprécier avec plus de calme, de sagesse et de vérité.

Aussi, rien ne saurait-il peindre la sérénité pleine de mansuétude, la compassion sincère et discrète avec lesquelles le vicomte Chiflet jugeait les événements et les hommes.

Ceux-ci n'étaient à ses yeux que les victimes de leurs illusions, et quant aux événements, il ne voyait en eux que les conséquences en quelque sorte fatales des principes adoptés.

Son existence ne se borna point cependant à cette contemplation passive. Tout de sentiment et de gout pour le bien et le beau, il discutait peu, sachant bien que la discussion ne persuade pas, qu'elle irrite les amours-propres et laisse à chacun son opinion; mais il s'était fait une loi d'attirer les hommes à son Dieu et à son roi par ses paroles conciliantes, son aménité, toutes les séductions de sa nature et de sa brillante éducation.

Semblable à ces plantes gracieuses et vivaces qui s'insinuent parmi les ruines, pénètrent leurs interstices et finissent par les orner en les couvrant de verdure et de fleurs, il comprit que la meilleure manière de servir ses convictions était de faire regretter l'ancienne courtoisie, l'antique loyauté.

Il n'était point ce qu'on peut appeler un homme d'ancien régime, car il condamnait tous les abus de la puissance, tous les actes incompatibles avec la loi chrétienne, mais il ne croyait pas à la possibilité de changer les lois morales de l'humanité, ni celles qui servent de base à la société; il ne croyait pas qu'on pût constituer un pouvoir stable en le livrant sans cesse aux agitations et aux mobilités des multitudes : il élevait dans sa pensée le monarchisme à sa plus haute puissance, en lui donnant pour mission de s'employer, de se dépenser au profit de tous.

Il n'était donc point ennemi de la République dans son principe, lui qui était né sur une terre jalouse de son autonomie, mais il regardait ce principe comme bien difficile à appliquer d'une manière heureuse dans la pratique, à cause des vices de notre nature trop esclave des passions. Il voyait bien en lui l'un des éléments du gouvernement des hommes, élément subordonné, comme dans l'existence humaine les fonctions du corps doivent se prêter à l'exercice des facultés de l'âme et de l'intelligence qui les ennoblit, comme dans ce merveilleux bronze de Corinthe que nous a légué l'antiquité, la présence nécessaire des métaux de second ordre s'allie à celle de l'or et de l'argent qui donne à l'ensemble son éclat et son prix.

Il n'y eut donc dans le vicomte Chiflet ni préoccupation de caste, ni préoccupation de parti, ni retour sur lui-même. Son parti était celui de la France, et s'il ne voyait en dehors du principe héréditaire que les conflits de l'ambition et trop souvent les triomphes également funestes de la violence ou de l'intrigue, attendons pour le condamner que l'expérience qui se fait lui ait donné tort.

Réfugié trop exclusivement par la force des choses dans les régions d'un idéal dont il lui avait été donné de voir l'objet, il avait conçu pour ce type d'honnêteté et de vraie grandeur une passion qu'il ne séparait point dans son cœur de son amour pour son pays; et il espérait voir celui-ci remonter un jour, sous un tel guide, à ce degré de prospérité et de gloire dont nous l'avons vu jouir dans notre jeunesse.

C'est dans cette espérance et dans de nobles relations, en même temps que dans la culture des lettres et des arts, dans celle des affections les plus élevées qu'il sut trouver un dédommagement digne de lui.

Fidèle à l'engagement qu'il avait pris le jour où il entra dans votre Compagnie, vous le vîtes souvent s'associer à vos travaux, tantôt en prenant sa part de cette œuvre délicate et quelquefois onéreuse de critique littéraire à laquelle une Académie est obligée de se livrer lorsqu'elle veut encourager le travail et le récompenser, tantôt en distribuant l'éloge à des artistes de la province, ou en vous présentant des produits originaux de critique historique sérieuse ou de fiction poétique propre à faire revivre dans le domaine de l'imagination des temps qui s'effacent dans une lointaine obscurité.

Si votre confrère sembla se complaire dans ces excursions peut-être un peu fréquentes dans les régions de la légende, il faut bien tenir compte du talent avec lequel il sut mettre en œuvre des connaissances historiques incontestables pour leur rendre tout leur éclat, toute leur signification, comme on voit un antiquaire compléter une inscription à demieffacée, pour donner à de vieux débris, témoins des âges, leur valeur et leur autorité.

M. le vicomte Chiflet n'abusa jamais d'ailleurs de cette licence pour s'égarer dans la pure fautaisie : il ne se permit la fiction que pour servir de forme à une vérité, pour revêtir de couleurs plus saisissantes la manifestation d'une idée philosophique ou religieuse, et, comme il le dit lui-même quelque part, s'il ne fit pas toujours de l'histoire réelle, il voulut toujours faire de l'histoire vraie.

Dans ces petits romans historiques sur l'époque gallo-ro-

maine, l'auteur, obéissant à ses goûts d'artiste, semble encore, au lieu de la plume, tenir l'ébauchoir qui modèle et s'inspire des connaissances acquises comme d'une argile qu'il façonne à son gré, pour traduire son idée.

Ces connaissances, ces trésors d'érudition, il les avait puisés en partie dans les livres de ses ancêtres, et il se crut permis d'user de ce bien de famille selon ses goûts.

Que dis-je! ce ne fut pas dans le passé seulement, mais aussi dans l'avenir qu'il laissa promener sa muse poétique : il rêvait pour son Vesontio des destinées telles qu'il eût voulu les lui faire dans soixante et dix ans, si la fortune d'un Nabab lui ayant appartenu, il eût pu la dépenser avec son infatigable générosité.

Mais on se tromperait étrangement si l'on pouvait croire que l'imagination seule fit les frais de son talent.

Vous vous rappelez encore ce travail intéressant de bonne et forte érudition qui nous montre nos pêres, les Burgondes, franchissant le Rhin, après être sortis des forêts de la Germanie et des bords de la Wartha, de l'Oder, de la Vistule, envahissant par des tentatives réitérées la Séquanie, et parvenant enfin à s'y établir au détriment des Gallo-Romains vers l'an 456.

Ce n'est, certes, pas un petit mérite littéraire que de répandre quelque lumière sur ces migrations guerrières des nations qui ont foulé notre sol, et y ont laissé leurs débris, comme un attérissement gigantesque. Ces lointains de l'histoire se confondent comme les flots de l'Océan dans un horizon reculé. Voyez plutôt ce qu'est devenue chez nous et sous nos yeux la question d'Alésia! On dit que de la discussion naît la lumière. Hélas! elle redouble bien plus souvent l'obscurité au sein de laquelle on s'agite dans la confusion. Sachons donc gré à notre confrère d'avoir su exposer cette question d'une manière gracieuse et attrayante, en revêtant ce sujet naturellement aride du charme qu'il savait répandre sur la critique littéraire et la critique artistique.

La critique littéraire! il l'a traitée plusieurs fois devant vous avec un goût exquis, avec une mesure et une justesse d'appréciations dont le secret se trouve dans cette conviction qu'il exprimait un jour : le vrai, disait-il, ne fut jamais dans les extrêmes ; évitons-les, et nous aurons beaucoup de chances pour l'atteindre.

Et quant à la critique d'art, je n'oserais dire qu'il la traitât en maître, puisque lui-même reconnaissait que les circonstances ne lui avaient jamais permis d'en développer les aptitudes selon son désir, mais il y portait au moins une sûreté de jugement, une délicatesse d'expression, une distinction de sentiment, une sincérité et quelquefois, disons-le, une sévérité qui ôtait toute fadeur à la louange.

L'éloge qu'il à fait des peintures de M. Baille au collège Saint-François-Xavier, l'éloge du sculpteur Perraud sont deux perles dans lesquelles on retrouve les qualités qui le distinguaient, l'âme et la foi de l'artiste, le dédain du réalisme dans les détails qui cherche de vulgaires trompe-l'œil dans ses œuvres..... l'art véritable ne s'abaisse point à de tels triomphes: comme un roi, comme un ange qui ne posent point leurs pieds dans nos fanges terrestres, il craint de descendre à la matière et, tout en respectant le vrai, il se maintient chaste dans les haules et pures régions du style et de la pensée.

Ces paroles, qui ne sont pas les miennes et que je cite presque textuellement, donnent la mesure de ce que le vicomte Chiflet a été comme artiste, de ce qu'il eût pu être si on l'eût laissé se développer par l'étude sérieuse de l'art. Mais le président Chiflet avait d'autres desseins sur son fils que d'en faire un artiste. Il l'empêcha par tous les moyens possibles de s'adonner à l'art vers lequel le portait son tempérament spirituel doué d'une imagination vive, ardente, d'un sentiment profond du beau, d'un coup-d'œil prompt et sûr pour le discerner, qualités maîtresses qui ne sauraient, à elles seules, constituer le grand artiste, sans une éducation donnée par des maîtres capables de préparer à l'inspiration les moyens

techniques de se traduire, et de se révéler dans une forme digne d'elle.

Vous avez déjà compris, Messieurs, que devant une tâche écrasante pour mon incompétence en fait d'art, j'ai du interroger, soit parmi les membres de votre Compagnie, soit au dehors, des juges capables d'apprécier M. le vicomte Chiflet comme artiste.

Eh bien! j'ai été frappé de la concordance de leurs témoignages, de leur conformité avec le sentiment timide et réservé qui était déjà le mien.

Puis-je faire mieux que de me taire et de laisser la parole aux honorables témoins de cette enquête?

Je commence par l'hommage d'un ami qui est aussi un maître en fait de critique.

A l'ongle vous reconnaîtrez le lion.

« M. le vicomte Chiflet pratiquait un art personnel et travaillait en solitaire, loin de la mode du jour, prête à régenter l'art par le suffrage universel, au risque de livrer son sort aux refusés.

Il trouvait la mode dangereuse à l'art qui, par elle, devient exsangue et couard, comme l'aurait dit Montaigne, et à force de ressembler à tout, finit par ne ressembler à rien.

Il rêvait donc un art original et se balançant entre la puissance et la tendresse : il fut, avant tout, chevaleresque et pieux; de la le choix de ses sujets.

Homme de spéculation intellectuelle, son imagination artistique ne s'éclairait point par les yeux de la chair, et comptait moins avec les réalités de la nature qu'avec son idéal.

Emportées par un esprit créateur, ses conceptions montaient bouillantes du cœur au cerveau : son art primesautier sortait de là comme une Minerve impétueuse, toute brillante d'or et de couleurs, fille à la vérité un peu sauvage et pleine de caprices, prête à passer les bornes de la règle, violentant parfois les membres rebelles à se ranger sous sa loi, mais remplie de charme et d'attrait, de caractère et de vie.

Est-ce étonnant si, avec ce tempérament, il préférait l'art romantique au classique?

De là naissait en lui une disposition marquée à sacrifier l'esthétique à l'expression.

Le voyage qu'il fit aux bords du Rhin décida de sa carrière artistique.

Frappé par les œuvres du moyen-âge et de la renaissance bysantine de l'Ecole de Cologne, son art, sans être servile, devait y puiser et conserver toujours un aspect imagé et décoratif.

Il rapporta de ses pèlerinages des dessins à la mine de plomb pris dans les cathédrales, rehaussés de différentes couleurs, avec un goût exquis et crayonnés avec une force sculpturale.

Leur succès fut grand à la première exposition de la Société des Beaux-Arts de Besançon.

Ces dessins peuvent être considérés comme le point de départ ultérieur de son évolution artistique.

En effet, il détacha bientôt des fragments piquants de ces murailles remplies de saints et de héros, pour en enrichir les albums de ses amis ou les murs de leurs demeures. Voyez ce preux à moitié vêtu de son armure: il habite les rives d'un fleuve que domine son manoir gothique aux tourelles féodales. A ses pieds est un filet rempli de poissons, à sa main un verre autour duquel s'enroule cette devise « le Roy boit » qui rappelle à la fois le nom de sa famille et la fidélité de sa race.

Une autre page d'égale importance nous transporte sur les rives du Danube. Un peuple généreux, avant-garde de la civilisation, va engloutir son armée dans les marais de Mohacz, en défendant l'Europe contre l'invasion musulmane. Louis II, roi de Hongrie, de la maison de France, apparaît sur son cheval de bataille; l'étendard du royaume flotte sur sa tête; une lutte échevelée fait rage autour de lui, les cimeterres et les sabres se croisent, les turbans et les casques sont

foulés aux pieds. Deux Jankovitz sont frappés à mort en brandissant leur arme aux côtés du roi.

De vives couleurs rehaussent le bas-relief, l'or éclate sur les armures, le sang rougit encore l'écarlate des costumes, et le lointain se perd dans un mélange confus d'armes brillantes et de poussière dorée au soleil d'Orient.

Chacun a pu voir dans la vitrine des Beaux-Arts un charmant tournois où l'on ne savait qu'admirer davantage, de la fière attitude des combattants, de l'expression émue et pleine de sympathie des dames, juges des prouesses qu'elles vont couronner, ou de l'éclat des armes, des tapisseries et des costumes, vrais joyaux, qui feraient honneur à l'étalage d'un lapidaire.

Rien ne manque, pas même ces grotesques qui surgissent au milieu de feuillages fantaisistes sur les chapiteaux des colonnes gothiques. Les voici représentés par ces singes perchés sur le dais qui recouvre l'estrade et qui, la lame au poing, imitent les jeux de l'arène.

N'oublions pas la Jeanne-d'Arc sur son bûcher.

Cette forme suave qu'on voit s'élever au-dessus des flammes n'est-elle pas son âme inspirée plutôt que son corps?

Et le loup de Gubbio qui donne la patte au bon saint François, gage de sa promesse de laisser en paix les enfants et les moutons du pays.

Voici l'Alchimiste au visage grimaçant et infernal qui fait rêver au docteur Faust et semble éclairé par les flammes rougeâtres de l'enfer.

Et ce peuple de saints et de saintes descendus sans doute de leurs piédestaux pour répondre à l'évocation toute chrétienne de l'artiste.

Le tout entremêlé d'une foule de badinages charmants, tels que jeux de cartes ingénieusement peints pour charmer les loisirs d'une femme aimable; menus de dîners où, sur le revers de sa carte, chaque convive trouve son emblême sous la forme d'une plaisanterie de bon goût.

Mais hélas! il avance dans sa carrière artistique, et à mesure qu'il avance, plus indulgent pour les autres, il devient plus sévère pour lui-même.

Une secrète pensée de gloire se mêla-t-elle à ses nombreuses préoccupations? Il n'est pas permis de le croire, et ceux qui ont connu le plus intimement M. le vicomte Chiflet savent qu'un autre sentiment, bien supérieur à celui-là, l'inspirait lorsqu'il prit la résolution d'épurer son dessin, de combler certaines lacunes de sa première éducation artistique, d'agrandir l'échelle de ses compositions et d'entreprendre l'exécution de deux hauts-reliefs tirés de l'histoire de Saint-Louis.

Plein d'une nouvelle ardeur et porté par les ailes de sa foi et d'une royale amitié vers une plus grande perfection, il voulut faire marcher de front deux épisodes historiques, Saint-Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes, et Saint-Louis portant sur ses épaules la couronne d'épines du Sauveur. Dans la première, on voit le monarque, représentant visible de la justice divine, étendre une main protectrice sur une veuve prête à devenir la proie d'un usurier à figure rapace. Derrière le roi se groupent différents personnages qui portent les attributs de la justice avec cette autorité qui vient de Dieu, en passant par les mains du prince. Enfin, des gens d'arme et chevaliers occupent l'arrière-plan qu'ombrage le chêne devenu historique.

L'artiste fit tout pour se dépasser et rendre son œuvre digne du château de Chambord qu'elle devait orner.

Les expressions furent étudiées, les caractères profondément sondés, la couleur combinée de métal rehaussait déjà par un aspect prestigieux l'ensemble de cette belle composition.

Mais la Muse est terrible, et, comme Saturne, dévore ses enfants. Les exigences de l'art ne laissent point de trève à l'esprit délicat de M. Chiflet

Frappé déjà d'un mal irrémédiable dans son cœur et dans sa poitrine, ses efforts devaient bientôt engloutir ses forces.

Il sentait sa fin approcher: nous le vîmes assis sur les ruines de ses espérances reporter tristement ses yeux sur la moins achevée de ses œuvres, quêtant d'une voix éteinte des conseils timidement donnés, tout en refusant les encouragements.

Enfin, le moment suprême est venu, mais plus heureux que tant d'autres, il emporte une réputation déjà faite, et son nom illustre dans les fastes de la province s'éteint dans l'au-réole du talent. »

Après ces pages tombées d'une plume autorisée, il ne peut être question de se demander si M. le vicomte Chiflet, malgré une certaine incorrection dans ses procédés d'exécution, a été un véritable artiste. Oui, il l'a été, et même à un degré éminent, si l'on considère l'originalité pleine de charme de ses aspirations et sa puissance à les rendre sans s'arrêter à la difficulté, sans tenir compte de l'obstacle, opérant presque toujours sans règles définies, sans les dédaigner toutefois, mais oubliant de s'y conformer, pour marcher droit à son but, qui était de traduire le côté surnaturel de l'homme en une forme vivante, capable d'émouvoir et de toucher.

Artiste! il le fut en tout, et la Société des Beaux-Arts de Besançon qui l'eut pour vice-président pendant dix ans, et pour président depuis 1868 jusqu'à sa mort, gardera le souvenir de cette activité intelligente, affable, dévouée à tous les artistes de la province, empressée à les louer, à les recommander, à leur faire rendre justice, toujours prête à se dépenser pour tous avec une amabilité qui ne faisait pas d'exceptions et qui n'en trouvera pas dans le concert de regrets et d'affections qui accompagne sa mémoire.

Mais c'est surtout lorsqu'il parlait de l'art chrétien au milieu de ses chers ouvriers du cercle de Saint-Joseph que l'artiste véritable se révélait dans la définition qu'il donnait de l'art, de son idéal; dans l'exposition de son histoire en tant que manifestation du beau, splendeur et rayonnement du vrai; c'est alors qu'il savait trouver des paroles dont le souvenir restera comme le plus éloquent éloge qu'on puisse faire de lui.

Et ce n'est pas dans le monde des arts seulement que le vicomte Chiflet a fait connaître l'élévation de son esprit et la générosité de son cœur. Il n'appartient qu'à ceux qui ont joui de l'intimité de ses relations de pouvoir dire à quel point cette âme d'élite se montrait jalouse de s'affirmer par sa bonté en face de ces tristes négations qui ont fait de l'âme humaine une chimère. Comme cet ancien devant un sophiste qui niait le mouvement, il estima toujours qu'il suffisait de marcher.

Un magnifique joyau archéologique, le fameux taureau de bronze d'Avrigney, legs du cardinal-archevêque de Choiseul à son grand-père, était convoité par l'administration de notre musée. Il fut un temps plus heureux où M. le vicomte Chiflet, dans un testament que des faits survenus ont rendu caduc, abandonnait ce précieux débris à sa ville natale en pur don. Plus tard, le musée de Vienne en offrait trente mille francs. M. le vicomte Chiflet le céda pour vingt mille à notre municipalité qui n'en donna que quatorze, laissant à l'un de nos confrères le soin de payer sa gloire de négociateur.

C'est en marchant ainsi que M. le vicomte Chiflet s'est usé avec cette magnifique et volontaire imprévoyance dont parle Bossuet, car il était toujours prêt à répondre à tout ce qui venait solliciter sa bienveillance pour une bonne œuvre, pour une institution charitable, pour une infortune particulière. Jamais l'indigent ne s'éloignait de sa demeure sans en bénir le seuil. Les lieux qu'il habitait gardent la trace de cette bienfaisance de grand seigneur qui s'exerçait d'une manière gracieuse pour tous, car il savait rester enjoué jusqu'au milieu de ses tristesses, toujours homme et toujours naturel dans son aspiration vers le surnaturel qu'il voyait surtout dans cette ineffable bonté qui, depuis plusieurs générations, avait accrédité autour de la demeure de ses ancêtres ce dicton populaire: « bon comme un Chiflet. »

Ailleurs on avait dit longtemps: « savant comme un Chiflet, » et nous avons vu qu'il n'avait répudié aucune part de son héritage. Avec un cœur ainsi fait, on ne vit pas longtemps en ce monde, mais on le quitte, avec regret sans doute, à cause des affections brisées et des œuvres inachevées qu'on y laisse; on le quitte au moins avec la suprême consolation de l'espérance, de la certitude de ne trouver dans la mort qu'un moyen de retourner à Dieu, le souverain bien, la souveraine justice, la souveraine vérité.

Ce sentiment qui avait soutenu M. le vicomte Chiflet au milieu des défaillances qu'il avait sous les yeux, et qui lui avait permis de dominer les ruines de toutes ses espérances temporelles, ce sentiment le soutint encore au milieu des longues épreuves d'une cruelle souffrance.

A ce moment suprême où la sincérité de l'âme est désormais sans voiles, l'égalité de son caractère, la vaillance et le calme de sa résolution, la lucidité constante de son intelligence, l'ardeur de sa foi parurent ouvrir ses yeux à un jour qui commence et non point les fermer à un jour qui finit (1).

<sup>(1)</sup> Né à Besançon le 30 novembre 1812, M le vicomte Chiflet est mort dans cette ville le 30 mai 1879.

#### LES MONUMENTS

DR

# L'ABBAYE DE ROSIÈRES (JURA)

Par M. Jules-GAUTHIER

· SECRÉTAIRE ADJOINT

(Séance du 29 mai 1879.)

Il y a quatre-vingt-dix ans à peine un voyage littéraire et archéologique dans nos abbayes franc-comtoises eût sauvé de l'oubli d'innombrables et précieux monuments, dont les moindres traces ont aujourd'hui disparu. Riches encore en souvenirs, malgré les ravages que le temps et les hommes ne leur avaient point épargnés, nos vieux cloîtres gardaient encore pieusement d'antiques manuscrits, des objets d'art du plus haut mérite. Leurs églises, dont l'architecture grandiose atteignait souvent les proportions de véritables cathédrales, étaient peuplées d'un monde de statues, décorées de peintures curieuses, de boiseries splendides, pavées d'innombrables tombes qui immortalisaient les bienfaiteurs et les artistes de tous les âges. Leurs trésors abondaient en reliques vénérées rapportées de Terre-Sainte par les seigneurs voisins et enchâssées par leur piété dans de magnifiques reliquaires, en riches étoffes, en merveilleuses tapisseries, en vases sacrés aussi précieux par l'art que par la matière. Mais · avant qu'un émule de Doms Martène et Durand, ou qu'un disciple de l'abbé Lebœuf eût pris soin de les étudier et de les décrire, toutes ces richesses furent anéanties par la plus soudaine et la plus terrible des catastrophes. Les creusets de la Monnaie engloutirent les pièces d'orfévrerie, les fours à chaux dévorèrent les statues d'albâtre et de marbre; exploitées comme des carrières, les vieilles églises disparurent la

plupart pour faire place à des usines, à des pâturages ou à des marais. Ce qui a survécu du naufrage de 1791 est peu de chose; si l'on excepte les archives et les manuscrits heureusement centralisés en grande partie dans les dépôts publics, il ne subsiste rien du mobilier de nos abbayes; de leurs édifices anéantis la plupart on retrouve à peine quelques débris employés à construire des masures, ou quelques dalles funéraires pavant des granges ou des écuries au voisinage des monastères disparus. Si minimes que soient ces fragments, on aurait tort d'en négliger la recherche, car rien n'est indifférent pour l'étude du passé, surtout dans un pays pauvre comme le nôtre, où à défaut de riches ensembles les moindres débris prennent une véritable importance.

Mais il ne faut pas compter sur ces trouvailles trop incomplètes pour reconstituer, au plus grand profit de l'histoire comtoise, le *Monasticon Sequanicum* dont nos devanciers ont négligé de grouper les descriptions, les plans et les dessins. Fort heureusement des documents écrits suppléeront au moins en partie à l'absence des monuments détruits et faciliteront la tâche de ceux qui reprendront un jour l'œuvre inachevée des bénédictins.

Rappelons tout d'abord les inventaires méthodiques que, dès le xvr siècle, le parlement de Franche-Comté dressa au nom du roi, dans toutes les abbayes, à chaque changement de titulaire. Malgré leur laconisme, ces inventaires, dont la série se poursuit durant deux siècles pour tous les principaux bénéfices, donnent les renseignements les plus précis sur les moindres objets du mobilier et sur les principales dispositions des églises et des édifices monastiques.

Mentionnons ensuite les dessins de tombes que Palliot executa au xvii siècle dans mainte abbaye comtoise et qui dorment inédits et presque inconnus dans les portefeuilles de Gaignières, soit à la Bibliothèque Nationale, soit à Oxford.

Citons enfin les descriptions plus ou moins sommaires des monuments de la plupart de nos abbayes, compilées aux 17.3

153

.32

įβ;\_

12 25

----

المستقدر

: :::

155-

JA15 -

KI\_

77

: ::

T22\*\*

4

-2:3:-

ر سنده

34:5

1.1.

one.

خيتة

1252

٠. ٠.٠

3 1 1 E

Ir B.

135

a Pân

e et i rtei

المناقلا

xvii. et xviii siècles par divers personnages, généralement des religieux, et pieusement recueillies par le plus éminent des érudits qui, au dernier siècle, firent honneur à la Franche-Comté, le conseiller Droz, secrétaire perpétuel de l'Académie de Besançon. C'est aux collections manuscrites de Droz que j'emprunte aujourd'hui une première notice sur les monuments de l'abbaye cistercienne de Rosières (Jura), rédigée partie en français, partie en latin par un religieux, Pierre Benoît Besançon de Remoray (Doubs), qui vivait en 1714.

Fondée en 1130, par les sires de Salins, Rosières avait eu une importance considérable parmi les maisons de son ordre établies au Comté de Bourgogne, soit par sa richesse, soit par le nombre de ses religieux. Quand la Révolution ferma ses cloîtres, cinquante-trois abbés l'avaient gouvernée (1). Son église, remarquablement belle, était, sauf le chœur qui datait du xii° siècle, un produit de l'architecture ogivale des plus belles années du xiiie siècle. Ses trois nefs, ses nombreuses chapelles gardaient de splendides mausolées dont les inscriptions rappelaient soit des familles bien connues dans la province, soit des prélats qui avaient laissé dans le monastère des bienfaits durables et une mémoire respectée. Enfin, dans le trésor de sa sacristie reposaient de nombreux reliquaires rapportés en partie de Constantinople et de Jérusalem par les seigneurs de Vadans ou d'autres croisés du voisinage, des croix, des châsses, des statuettes, voire même des clefs mystérieuses dites de Saint-Hubert, servant à cicatriser et à guérir les morsures de chiens enragés.

Pierre Benoît Besançon s'intéressait à tous ces monuments; pendant une carrière de 50 années passées à Rosières, il s'était appliqué à restaurer les tombeaux, à renouveler des inscriptions détruites, à observer dans ses moindres détails l'architecture de la belle église où il avait siégé long-

<sup>(1)</sup> V. la notice historique sur Rosières, publiée par M. PROST (archiviste du Jura), Poligny, Mareschal, 1870, br. in-8° de 20 pages.

temps comme prieur; aussi n'a-t-il rien négligé pour décrire minutieusement les trésors de son abbaye. Grâce à lui, on peut non-seulement s'en faire une idée satisfaisante, mais la précision de ses mesures permet même de reconstituer en entier et exactement le plan, l'élévation, la coupe de la splendide église de Rosières dont il ne reste aucune pierre debout. Aidé de l'un de nos éminents confrères, je pense, dans une seconde partie, publier la description de cette église en l'accompagnant d'une restitution architectonique. Aujourd'hui je me bornerai à donner la première partie du texte de frère Besançon contenant la description et les inscriptions des tombeaux de Rosières. Ces textes, assez explicites pour qu'il soit inutile de les accompagner de commentaires, fourniront sans contredit d'utiles éléments à la généalogie de plusieurs auciennes familles du Jura et aideront à compléter la chronologie des abbés de Rosières, dans l'édition future de la Sequania Christiana.

#### DESCRIPTION DES MONUMENTS

DE

## L'ABBAYE DE ROSIÈRES (JURA)

(ORDRE DE CITEAUX)

COMPOSÉE EN 1714 PAR FRÈRE PIERRE BENOIT BESANÇON (DE REMORAY)
ANCIEN PRIEUR CLAUSTRAL.

#### PREMIÈRE PARTIE.

Sequentes tres inscriptiones positæ sunt a me ad tria mausolea sita tam in ecclesià quam in capitulo Roseriarum, ad notitiam peritiorem lectorum.

#### I. Inscription mise au tombeau de Benoît Charreton.

D. O. M.

Libenter scire peroptares, benevole lector, cujus toparchæ equitisve sit hoc mausoleum ita affabre elaboratum?..... R. Illud est D. Benedicti Charreton, etc., quod olim situm erat ante majus altare nostrum ad latus evangelii supra tumbam lapidis nigri coloris inibi derelicti in memoriam hujus defuncti benefactoris nostri, licet tumba illa sit absque ullá inscriptione speciali, ast epitaphium ejus affixum est in muro seu in columná viciná predictæ tumbæ nigræ ubi illud ad longum poteris legere.

Translatum vero huc fuit predictum mausoleum in mense decembri anni millesimi septuagentesimi undecimi simul cum corde defuncti in plumbo recondito quia impedimento erat ministris altaris solemniter inservientibus.

Fundationem quadraginta quatuor francorum annuatim persolvendorum huic conventui instituit, una cum conjuge charissima sua domina Henrieta d'Aens de Chassey, cui quotannis piè et exactè satisfit a religiosis, tam solemniter quam privatim.

Potens in terra fuit generatio ejus, unus enim è filiis suis nomine Claudius, quiescit in meditullio sanctuarii seu presbiterii nostri sub figură equestri, et in limbo illius tumbæ cognosces quis et qualis fuerit. Alter vero nomine Philibertus fuit abbas regularis hujus abbatiæ Roseriensis simul et abbatiæ Montis Sanctæ Mariæ. Jacet in capella seu sacello nunc eorum nominis, quæ antea et ab antiquitate nuncupabatur dominorum de Nevy et de Villers-Robert.

Abi nunc si lubet, pie lector et ora pro defunctis ut requiescant in pace. Amen. 1714.

F[rater] P[etrus] B[enedictus] B[esançon]

II. Inscription mise au tombeau de madame Marguerite de Vergy, épouse de monsieur Louis de Poitiers.

#### Deo Optimo Maximo.

In recondita sed sanctiora hujus capituli adita voluit latere domina magni nominis et famæ domina inquam Margarita de Vergy, filia excellentissimi et potentissimi domini Henrici II nomine de Vergy, senescali Burgundiæ, domini de Vadans, Souvans etc., dicti Patris Pauperum, quæ desponsata fuit D. Ludovico de Poictiers comitis Valentinensis et Diensis, etc., quæ domina Margarita de Vergy tulit dilecto sponso suo dicto Ludovico de Poictiers in dotem nuptialem castellum simul et dominia de Vadans, Souvans, Villers-Robert, etc.

Petiit ipse sepeliri Roseriis et pro hoc fundationem quam pater suus Henricus de Vergy dominus de Vadans olim fecerat ecclesiæ Roseriensi scilicet quatuor librarum annuatim solvendarum in perpetuum pro anniversario suo ipsa domina eam auxit undecim libris stephaniensibus annuatim et in perpetuum solvendis pro anniversario suo et prædecessorum suorum simul et successorum capiendis et levandis supra tallias et census de Vadans.

Totum corpus seu potíus ossa illius dominæ Margaritæ jacent hic intus in terra in urna lapidea cavata et cooperta magno lapide (vidi ego).

Postea mausoleum istud affabrè factum elevatum fuit à terrá duobus pedibus et dimidio sub ostensione figuræ muliebris lapideæ preces horarias præ manibus tenentis circumquaque rosetis et rosis vernantibus cinctas.

Obiit juxta annum D[omini] 1358 in 3a februarii.

Juxta ipsius tumulum est alius omnino illum tangens ex lapide nigro elevatus è terrà circiter tres pedes, sinè ullà inscriptione, ut communis est opinio quod sit tumulus domini Ludovici de Poictiers sponsi dictæ dominæ Margaritæ de Vergy qui prior ipså decessit circiter 10 annos. Orate pro eis ut requiescant in pace. Amen.

F. P. B. B. 1714.

#### III. Inscription mise au tombeau de Messieurs de Poictiers :

#### D. O. M.

Quid est quod desideras, benevole lector? Cessa inquirere et lege sequentia ut scias quod intra hoc vicinum mausoleum ita industriè compactum et ad tres pedes è terra elevatum continentur sub his figuris lapideis marmoreisve corpora perillustris et venerabilis Domini Philippi de Poictiers dinastes et baronis loci et castelli de Vadans, la Fertey, d'Arcys, Souvans, etc., simul et charissimæ conjugis ejus dominæ Johannæ de Lannoy ex illustri et nobilissima familia de Lannoy Belgio oriundæ.

Antiquissima est progenies D. D. de Poictiers et quasi consociata regio

sanguini Borbonico quippe que a sancto ille Guillelmo duce Aquitanes et Pictavorum de quo tam grandia in historiis effantur originem ducit. Eapropter super insignia gentilitia familie de Poictiers apponitur supra palmam gentilitiam seu cimier effigies illius sancti Ducis Aquitanie a qua pendet seu sub qua protegitur scutum dominorum de Poictiers ut in hujus tumuli capite conspicitur cujus tumuli omnia latera ornata sunt pluribus scutis gentilitiis illustriorum familiarum et quidem prime note.

Elegerunt utrique isti conjuges sepulturam suam in ista ecclesia Roseriensi ante capellam seu sacellum suorum predecessorum.

Obiit ille prior 20a junii circa annum 1502.

Ista vero ex hac vitâ migravit anno 1504 vel circiter.

Ora lector pro eis ut requiescant in pace. Amen. F. P. B. B. 1714.

Sequentur epitaphia et inscriptiones obituales quæ sunt in ecclesià, capitulo et in claustris abbatiæ B. M. de Roseriis.

IV. Et primo, in ecclesià juxta majus altare ex parte evangelii olim erat pulcherrimum mausoleum D. Benedicti Charreton quod ab anno 1674 fuit translatum retro chorum prioris eò quod ministri seu officiales sacerdotis in missis celebrandis vix poterant suis muniis circa altare fungi, tamen relictus est lapis nigri coloris ad instar tumbæ sepulchralis in eo loco in quo situm erat dictum mausoleum ita ut congruum esset ut supra dictum lapidem sepulchralem sculperentur in memoriam præfati defuncti pauca verba quæ sequuntur:

Olim hic erat positum mausolæum domini Benedicti Charreton.

Epitaphium ejus constat ex lapidibus nigri marmoris et alabastri affabre elaboratis, affixumque est contra vicinam columnam muri ecclesiæ ex parte septentrionis, estque ejus tenoris:

Cy gist messire Benoit Charreton à son vivant chevalier baron de Pymorain, s' de Chassey, Nancuise, Montrambert, etc., gouverneur et souverain bailli du comté d'Alost et commis des finances du Roy catholique Philippe II et depuis des archiducs Albert et Isabelle infante d'Espagne nos souverains princes et grand maréchal de leur cour et par eux envoyé en commission en ce pays, mourut à Salins le 9 d'août 1600. Dieu ait son âme. Amen.

Sciendum est quod in dicto mausoleo translato retro chorum prioris nihil intus continetur preter cor defuncti balsamo imbutum et reclusum in corde plumbeo. Fundavit in perpetuum una cum domina Henricta d'Anz de Chassey conjuge sua in hac ecclesia anniversarium non leve hoc est L L librarum annuatim persolvendarum a dominis tenentibus terram castelli du Pin.

V. Au milieu du sanctuaire du presbytère et devant le grand autel, il y a une fort belle tombe de pierre noire sur laquelle est gravée la

figure d'un homme cuirassé de toutes pièces, l'écusson de ses armoiries est gravé du côté droit de son visage, et le casque ou timbre est gravé vis-à-vis, de l'autre côté. Les gantelets sont gravés à son côté droit, et on lit tout à l'entour de la tombe ce qui suit:

Cy gist messire Claude Charréton chevalier, gouverneur d'Alost, baron de Pymorain et du Pin, s' de Chassey [et de] Br[ans] écuyer de nos sérénissimes princes Albert et Isabelle d'Austriche.

Au bas de ladite tombe on lit encore :

Lequel mourut le 31 may 1607. Dieu ait son âme.

Il était fils de feu messire Benoit Charreton cy-dessus et père de M. Philibert Charreton, abbé de céans, duquel suit la mémoire.

VI. Dans la chapelle dite de MM. Charreton, et qui était autrefois celle de messieurs et dames de Villers-Robert et de Nevy, et qui est la première du côté de l'évangile, il y a une tombe de pierre noire où sont gravées les armoiries de M. l'abbé Charreton, avec cette inscription tout à l'entour de ladite tombe:

Hic jacet frater Philibertus Charreton abbas 37<sup>mus</sup> Roseriarum et abbas Montis Sanctæ Mariæ, qui obiit die 12 mensis martii anno Domini 1629. Anima ejus requiescat in pace. Amen.

Puis encore sa devise, savoir : DULCIA SURSUM.

Je, étant prieur céans, lui ai fait mettre ladite tombe, n'y en ayant point eu auparavant.

Charreton porte: coupé en chef d'azur au sautoir d'or, accompagné de 12 billettes aussi d'or 3, 3, 3, soutenu en pointe d'argent au lion rampant de gueules.

VII. A l'entrée de ladite chapelle de MM. Charreton, il y a une belle tombe de pierre grise, longue d'environ 8 à 9 pieds, sur laquelle est gravée la figure d'un homme cuirassé, sous les pieds duquel est la figure d'un lion affaissé ou atterré; en haut de ladite tombe, il y a deux écussons chacun ayant trois fusées en pal, rangées en face.

A l'entour de la tombe on lit :

Cy gist noble seigneur messire Guy de Salins, seigneur de Nevy, conseiller et chambellan de Monseigneur le duc Jehan de Bourgogne et chevalier d'honneur de madame Marguerite sa femme, qui trespussa le 10° jour de janvier l'an mil quatre cent et sexe (1417 N. S.). Dont Dieu ait l'âme.

VIII. Devant l'entrée de l'autre chapelle, qui est tout joignant celle de MM. Charreton, et qui est dédiée à Notre-Dame de Compassion, il y a une tombe de pierre grise sur laquelle est gravée la figure d'un abbé religieux, et on lit à l'entour de ladite tombe:

Hic jacet frater Petrus Besançon Remorensis doelor sacræ theologiæ, abbas de Roseriis, vicarius generalis sacri ordinis Cisterciensis apud Sequanos, qui obiit 21 decembris 1668.

Et à côté on lit: Ætatis sux 65, et de l'autre côté on lit encore: Religionis 53 (supple anno); et au bas des pieds on lit: Anima ejus requiescat in pace. Amen.

A l'entour de sa tête on lit sa devise, savoir : Prius patiendum quam potiundum.

Son épitaphe se lit en lettres dorées gravées sur une pierre noire de Sampans, ornée tout à l'entour de pierres rouges et blanches fort artistement travaillées, le tout attaché et enchâssé dans la maîtresse muraille qui sépare l'église d'avec la sacristie, comme s'ensuit:

Reverendissimo Patri D. domino Petro Besançon sacræ theologiæ doctori clarissimo, quadragesimo abbati de Roseriis per annos 23 meritissimo, cisterciensis ordinis in comitatu Burgundiæ vicario generali vigilantissimo, hujusce domus a bellicis ruinis instauratori munificentissimo, qui meritorum omnium cumulatus sanctissimò diem clausit extremum, die 21º decembris anno D. 1668.

#### M[onumentum] H[oc] P[osuit]

Nepos ejus observantissimus justa et mæstissimus frater Petrus Benedictus Besançon doctor s[acræ] theologiæ et ejusdem abbatiæ Roseriensis prior, 22 novembris anno D. 1669. Anima ejus requiescat in pace. Amen.

- IX. Tout joignant ladite tombe de M. l'abbé Besançon, il y a deux autres tombes de pierres grises à droite sans aucun écrit; sur une il y a un écusson et une croix sur le haut dudit écusson; sur l'autre il y a un écusson simple et nu.
- X. Tout au bas des degrés qui montent de l'église au dortoir, il y a une grande tombe de pierre noire qui à présent est rompue et brisée en plusieurs endroits, sur laquelle est gravée bien proprement la figure d'un homme cuirassé de toutes pièces et éperonné, qui a l'écusson de ses armoiries au bas de son côté gauche, ledit écusson portant une bande vivrée; à l'entour de ladite tombe, on lit:

Cy gist Henry du Pasquier et Jehannette sa femme. Henry trespassa l'an M. CCC. le XXII• jour de décembre dont Dieu hait l'arme. Amen.

XI. A la croisée de l'église qui est au midi, tout devant la première chapelle qu'on appelle la chapelle de MM. de Poitiers, il y a un fort beau mausolée élevé de terre d'environ trois pieds; sur la tombe de dessus qui est d'une fort belle et grande pierre noire, il y a, en grand relief et au naturel, la figure et représentation d'un homme cuirassé, savoir de M. Philippe de Poitiers, mari de madame de Lannoy, le tout

fait d'une belle pierre blanche et douce, mais le visage et les mains sont d'un marbre blanc bien poli. Aux pieds de ladite figure, il y a un gros lion de pierre blanche et douce qui tient entre ses deux premières pattes l'écusson des armes d'un seigneur cadet de la maison de Poitiers, 6 besants, au chef chargé vers le franc canton d'une étoile. Au côté gauche dudit seigneur de Poitiers, il y a la figure en grand relief et au naturel d'une dame dont l'écusson de ses armes est soutenu par un ange; ce sont trois lions rampants, deux en chef et l'autre en pointe, avec un lambel à trois pendants sur le chef de l'écusson. Il n'y a aucune écriture dans tout ledit mausolée, mais la vérité est que ce sont les armes de madame Jehanne de Lannoy, très illustre famille de Flandres, sa femme.

XII. Plus avant dans ladite croisée de l'église qui regarde le midi, il y a une fort belle tombe sur laquelle est gravée fort proprement la figure d'un abbé habillé et revêtu des ornements sacerdotaux, tenant à sa droite la crosse. L'écusson de ses armes est gravé sur les bords de son aube : ce sont trois boutons de roses entre deux grandes feuilles de rosier, et à l'entour de ladite tombe on lit :

Hic jacet frater Hugo Quantelli de Salinis, abbas de Roseriis, qui obiit die [XXVI mensis junii anno Domini M. UCCC. LXXVII]. Anima ejus requiescat in pace. Amen.

A sa gauche il y a un rouleau dans lequel on lit :

Deus propitius esto mihi peccatori.

Il y a apparence que c'est lui-même qui fit faire sadite tombe, puisque le jour de sa mort est laissé en blanc sur ladite tombe aussi bien que le mois et le quantième de l'année. Cependant j'ai trouvé dans de vieux papiers qu'il était mort le 26 juin 1477.

XIII. A un pied plus bas de ladite tombe et tout devant la porte du balustre de la chapelle qui se nomme de Sainte-Barbe, il y a une tombe sans aucune inscription, sinon qu'il y a une crosse qui y est gravée tout le long.

Il y a quelque conjecture que ce soit la place où a été enterré l'abbé Jehan Quanteal ou *Quantelli*, auquel le susdit Hugues Quantelli résigna l'abbaye de Rosières, tous deux étant de Salins et probablement parents.

XIV. Passant de ladite croisée de l'église à l'aile collatérale qui est du côté du midi, on y trouve une pierre carrée qui est noire, de la largeur comme d'un bon pied, sous laquelle a été enterré dom Charles Baud, religieux, prêtre et ancien de Rosières, dont l'épitaphe est attachée contre le dos du charnier, à cause de l'humidité.

#### Epitaphium domini Caroli Baud.

Sub hoc lapide inferiori nigro jacet dominus Carolus Baud de Champagnole, religiosus professus, sacerdos et jubilarius hujusce domus de Roseriis qui ædificavit capellam sanctæ Mariæ Liberatricis sitam prope grangiam de la Tournelle insuper acquisivit pro infirmitario nostro villam de la Ramée.

Obiit die XV<sup>a</sup> mensis julii anni millesimi sexentesimi septuagesimi septimi.

Anima ejus requiescat in pace. Amen.

XV. Sous la même voûte et arcade de ladite aile collatérale et visà-vis de la précédente petite tombe, il y en a une autre d'une pierre grise qui est carrée et de la largeur comme d'un bon pied, sous laquelle a été enterré frère Nicolas Besançon, dont l'épitaphe contenue en un petit cadre au devant duquel il y a un verre, est attachée contre les planches du chœur.

### Epitaphium fratris Nicolai Besançon.

Sub hoc lapide griseo jacet frater Nicolaus Besançon de Remouray, qui, relictá seculari militiá in qua dux et capitaneus strenuus extiterat, contulit se in hanc domum de Roseriis ut Christo militaret, in novitiatu obiit munitus sacramentis ecclesiæ factá et emissá prius professione regulari, die 28ª mensis octobris anno Domini 1650.

Anima ejus requiescat in pace. Amen.

XVI. Dans l'autre voûte et arcade qui suit et qui est la seconde de ladite aile collatérale au côté du midi, il y a une pierre grise, qui est de la largeur comme d'un pied et demi d'équarrure, sous laquelle a été enterré dom Antoine Ducloz, et sur laquelle on lit: Hic jacet D. Antonius Ducloz qui obiit die 28<sup>a</sup> aprilis 1709. Requiescat in pace. Amen.

Son épitaphe est écrite plus au long dans un petit cadre au devant duquel il y a un verre et qui est attaché à la muraille de l'église; présentement il est attaché aux planches du chœur à cause de l'humidité de la muraille du midi, à l'endroit de ladite pierre grise. On y lit:

#### Epitaphium D. Antonii Du Cloz.

Sub hac tumba inferiori jacet D. Antonius Du Cloz Sanclaudianus religionis professus de Roseriis, fuit hic alias zelator novitiorum facto sacerdote fuit expetitus ad dirigendas dominas moniales d'Ounans ordinis nostri Dolæ existentes apud quas per spatium fere quadraginta quinque annorum laudabiliter et cum fructu fuit a confessionibus, tandem domui suæ professus redux per quinque annos exemplar omnium virtutum sese exhibuit, cumque paucis diebus ægrotasset munitus omni-

bus ecclesiæ sacramentis piissimè in Domino obdormivit 28° dis aprilis 1709, ætatis suæ anno 76° professionis vero 56°.

Anima ejus requiescat in pace. Amen.

TOMBES QUI SONT DANS LA GRANDE NEF DE L'ÉGLISE (ET PRÉSENTEMENT LA TOMBE SUIVANTE EST ENTRE LE CHCEUR ET LES GRANDES BALUSTRES).

**XVII.** Entre les deux autels de Notre-Dame et de Saint-Denis, il y a en ce moment une fort belle tombe sur laquelle est gravée un peu en relief la figure d'un abbé habillé d'habits sacerdotaux, ayant la crosse entre son bras droit. On ne peut plus lire l'écrit qui est à l'entour de ladite tombe. On voit encore l'écusson de ses armes, tant bien que mal, savoir une fasce, une rose en chef au milieu, et trois larmes en pointes. On croit que c'est l'abbé dom Claude Nanthoz, de Louhans, mais il portait d'autres armoiries.

**XVIII.** Plus bas, en tirant contre la porte de l'église et à la distance de 2 ou 3 pieds de la précédente, il y a encore une autre fort belle tombe de pierre grise, sur laquelle est gravée, comme en la précédente, la figure d'un abbé orné des habits sacerdotaux, ayant la crosse entre son bras droit; son visage et ses mains sont d'une pierre rapportée, comme de marbre blanc, et on lit à l'entour de ladite tombe:

Hic jacet frater Johannes Droz de Salinis, abbas hujus monasterii, qui obiit die 30º mensis augusti anno Domini M. Vo X. Passio Christi pia sit si adjutrix et propitia.

XIX. Dans la même distance de deux ou trois pieds et sur la même ligne du milieu de la grande nef de l'église, en tirant contre la porte de ladite église, il y a une tombe de pierre noire sur laquelle est gravée une belle croix au pied de laquelle on lit : Memento mori, et à l'entour de la tombe on lit :

Cy gist dame Claude Pyon à son vivant semme d'honorable homme Nicolas Guillon de Salins, laquelle trespassa le 28° jour d'aoust M. Ve. XLV. Dieu aye son ame. Amen.

XX. Dans le même endroit et un peu à main droite, à cinq ou six pas comme on va à la porte de l'église, il y a une autre tombe de pierre noire, sans aucun écriteau ni gravure.

Et à côté, vis-à-vis à main gauche, assez proche de l'eau-bénitier, qui est d'une pierre rouge de Sampans fort bien travaillée, où il y a les armes de M. l'abbé Charreton et le milliaire de 1604, il y a une tombe d'une pierre grise sur laquelle il y a gravé en largeur de ladite tombe:

Cy gist honorable Jean Boudot d'Aumont, qui décéda le 21 aoust 1687. Dieu ait son âme. Amen.

Du depuis dame Jeanne Vaudois Boudot d'Aumont sa femme a été enterrée sous la même tombe le 29 octobre 1718.

(Le s' Jean Boudot était l'un des amodiateurs de l'abbaye de Rosières.)

- EXI. Dès cette place, passant par la grande porte de l'église pour entrer sur le cimetière, on trouve, à main gauche, une assez belle tombe élevée d'environ deux pieds par dessus terre et supportée par cinq piliers; il n'y aucune écriture et on ne sait de qui elle peut être, sinon du maître des entrepreneurs du vaisseau de l'église.
- **EXII.** Dès le cimetière, en entrant à l'église, à main gauche, on passe par l'aile collatérale de l'église qui est au septentrion, et sous la seconde arcade on voûte, il y a une tombe de pierre grise sur laquelle est gravé en sa largeur ce qui suit:
- IHS. A MAR. Cy gist le sieur Jean Bullet de Grandvaux maitre chirurgien qui trespassa le 26 avril 1689. Dieu ait son âme. Amen.
- **EXIII.** Environ six pas en montant plus avant dans l'église, et sous la troisième voûte ou arcade de l'aile collatérale qui est au septentrion, il y a une espèce de petite tombe de terre cuite au fourneau de la tuilerie, qui a environ deux pieds de largeur et environ un pied et demi de hauteur, sur laquelle on a écrit:

Hic jacet frater Nicolaus Conte, pius hujus monasterii conversus, qui obiit XV. decembris ann. 1697, ætatis suæ 70, religionis 41, ejus anima requiescat in pace. Amen.

Et du depuis j'ai attaché et mis un petit cadre avec un verre devant, suspendu contre la maîtresse muraille de l'église regardant le septentrion, où on lit ce qui suit :

Sub hac inferiori et parvâ tumbâ jacet frater Nicolaus Conte, flander, hujus monasterii professus et pius conversus, qui obiit die XV<sup>\*</sup> decembris anno 1697, ætatis suæ anno 70 et religionis 41.

Anima ejus requiescat in pace.

#### ÉPITAPHES DES TOMBES QUI SONT AUX CLOITRES.

**EXIV.** En sortant de l'église par la porte qui entre dans les cloîtres, vers le septentrion, on entre dans le cloître du chapitre où se trouvent trois tombes; sur la première, qui est d'une pierre grise, il y a un grand écusson qu'une épée traverse par dessous, et on lit sur ladite tombe en sa largeur:

#### Cy gist messire Guillaume des Mars.....

Son écusson porte trois coquilles ou espèces de coquilles en chef. J'ai trouvé dans le vieux calendrier qu'il mourut en l'an 1326, le 16 mars.

- **XXV.** Sur la seconde tombe, qui est aussi de pierre grise, il y a un écusson un peu en relief, sans aucune autre chose ni écrit.
- **XXVI.** Sur la troisième, qui est d'une pierre noire, il y a un écusson un peu en relief, qu'une épée traverse par dessous. Sur ladite tombe on lit en haut de sa largeur:

Cy gist messire Hugues li Chièvre de Germigné dont Dieu ait l'âme. Amen

Son écusson et ses armes sont ainsi : (Germigney porte : de sable emmanché d'argent?)

XXVII. Environ six pieds plus avant et vis-à-vis la porte du chapitre, il y a une pierre carrée et blanche, sous laquelle a été enterré feu dom Gabriel Willod, duquel l'épitaphe est contenue dans un petit cadre de bois au devant duquel il y a un verre, et qui est attaché à la muraille du chapitre à l'endroit de la petite tombe ou pierre carrée, et on y lit:

#### Epitaphium D. Gabrielis Willod.

Sub lapide quadrato albo positoque ante atrium capituli jacet D. Gabriel Willod San-Claudianus, religionis professus et sacerdos hujus abbatiæ de Roseriis, qui officio prioris laudabiliter functus, fuit diversis in locis quique pro boni status ordinis nostri regimine zelo zelavit cum fervore; hic obiit omnibus sacramentis ecclesiæ munitus die undecima novembris anni 1683 ætatis suæ anno 60, religionis vero 36. Anima ejus requiescat in pace. Amen.

- **EXVIII.** Dans le chapitre, il y a une tombe de pierre noire élevée de terre d'environ leux bons pieds, supportée par cinq piliers. Il n'y a rien de gravé ni d'écrit sur ladite tombe.
- EXIX. Tout joignant icelle, il y en a une autre fort belle, qui est de pierre blanche comme de pierre de Virginie (vergenne), qui n'est pas élevée de terre que d'environ d'un pied et demi; elle est supportée par cinq piliers. Sur ladite tombe est la figure et représentation d'une dame en son entier, en grand relief, qui tient un livre ouvert en ses mains; à ses pieds, il y a deux chiens; ladite tombe est toute parsemée de roses avec leurs branches et rosiers; il n'y a aucun écriteau ni armoiries. Ladite tombe et figure de ladite dame parait n'être qu'une seule pierre, c'est cependant feue madame Marguerite de Valentinois,

de Die, de Vergy, mariée à feu messire Louis de Poitiers, laquelle, en l'an 1360, donna à l'abbaye de Rosières onze livres estevenantes pour son anniversaire, outre les quatre livres dues déjà par lesdits seigneurs de Vadans, qui pour lors étaient de la maison de Vergy, pour anniversaire.

Il faut savoir que sur ladite tombe de ladite dame, comme environ deux bons pieds en terre, il y a un beau cercueil de pierre d'une seule pièce, où elle est enterrée, ainsi que je l'ai vu en l'an 1669, qu'on rebâtissait notre dortoir et le chapitre tout à neuf dès tout le plus bas des fondements.

Il y avait encore quelques autres tombes dans notre chapitre, mais sans écrit, sinon la figure de quelques crosses qu'on voit dans les fondements de la maîtresse muraille du dortoir, avec encore d'autres tombes qu'on prit sur le cimetière qui est au midi, et tout devant la porte de la croisée de l'église qui est au midi, il y a en ce lieu plusieurs personnes enterrées et dont j'ai vu les ossements rangés en plusieurs endroits, où par hasard on a creusé un peu profond et notamment où l'on fit un puits en 1707 ou environ et qu'on a depuis peu rempli.

XXX. Dans le cloître qu'on nomme celui de l'abbé, et qui est au couchant, il y a une tombe de pierre noire qui est rompue et brisée, sur laquelle on lit en sa largeur :

Hic jacet Jaqueminus Arsenier, qui obiit anno Domini millesimo CCC undecimo.

Il y a encore dans le cloître de l'église, qui est nommé celui de collation à cause qu'on y fait la lecture pour complies et le *mandatum* au jeudi saint, etc., et qui est vers le midi, quelques vieilles tombes sans aucun écrit ni autres marques.

> (Manuscrits recueillis par le conseiller François-Eugène Droz, quatrième sécrétaire perpétuel de l'Académie de Besançon. — Bibliothèque de M. Droz des Villars.)

# 化邻苯磺胺 法国际政治

The second secon



M. PROUDHON

Doyon de la faculté de droit de Dyon



Ministre de l'Instruction publique une seconde note où il retraça à grands traits sa vie et ses travaux.

Ces notices où tous les biographes de Proudhon ont beaucoup puisé et qui ne contiennent par suite que fort peu de renseignements inédits sont toutefois loin d'être dépourvues d'intérêt. Proudhon, en effet, s'y peint avec une honnête franchise; j'allais dire avec une sorte de naïveté qui ne manque ni de charme ni de dignité. Il dit de lui ce qu'il pense sans orgueil, mais sans fausse modestie. On sent un homme qui a conscience de sa propre valeur et qui avec une simplicité pleine de droiture n'en fait pas mystère. En quelques mots, il rappelle son enfance, ses travaux, ses succès, les charges qu'il a remplies, les dangers qu'il a courus. Il ne craint pas de faire valoir les services qu'il a rendus à l'enseignement du droit, à l'école centrale de Besançon d'abord, puis dans cette période de quatre années où les écoles centrales supprimées n'avaient point encore été remplacées, (services absolument gratuits alors, car, je me sers de ses expressions « en fait de traitement pécuniaire à son égard, c'était pose zero et retiens tout, ») et enfin à cette Faculté de Dijon dont il a fait la fortune et dont il est resté la gloire.

Au souvenir des épreuves qu'il a subies, son ton parfois s'élève : « Il est sans contredit, écrit-il, qu'un citoyen probe

- » et homme d'honneur n'a pas pu traverser tout ce temps de
- » révolutions, sans éprouver bien des tribulations; aussi j'ai
- » été destitué et suspendu de mes fonctions bien des fois;
- » mais les intervalles n'en furent pas encore très longs, atten-
- » du que j'ai toujours été plein de courage civique. » Puis, il ajoute avec une fière énergie qu'on ne peut s'empêcher d'admirer chez ce vieillard; « bravant la jalousie et la mal-
- » veillance, et après les avoir vaincues, je suis arrivé au
- » port, la tête haute, et pouvant défier le monde entier de
- » me reprocher la moindre injustice. »

Il eut été regrettable que de pareilles pages fussent condamnées à l'oubli; Proudhon les destinait lui-même à l'impression; en leur accordant l'hospitalité de ses mémoires, l'Académie de Besançon remplira le vœu de l'illustre doyen, et ajoutera à l'histoire de notre province un intéressant document.

T

RELATION SOMMAIRE DE MES NOMS, DE MES QUALITÉS PERSON-NELLES, DES FAITS QUI ONT EU LIEU A MON ÉGARD, PRINCI-PALEMENT DEPUIS LA RÉVOLUTION DE 1789 ET DES FONCTIONS PUBLIQUES QUE J'AI DÈS LORS EXERCÉES (1).

Proudhon est mon nom de famille; Jean-Baptiste-Victor celui de baptême.

Je suis né le 1<sup>er</sup> février 1758, à Chasnans, paroisse de Nods, aujourd'hui canton de Vercel, arrondissement de Baume-les-Dames, département du Doubs.

Après avoir fait mes études de latinité près d'un M. Huot, excellent maître enseignant à Bretonvillers, aujourd'hui arrondissement de Montbéliard, j'ai été étudier en philosophie au collège de Besançon pendant deux ans, et ensuite pendant quatre ans, j'ai fait mes études en théologie en qualité d'externe, au séminaire de la même ville.

Mais, m'étant dégoûté de l'état ecclésiastique que ma mère s'était proposé de me faire embrasser, je me suis dès lors voué à l'étude du droit, sous les très savants et très honorables professeurs de l'Université de Besançon, MM. Seguin, Belon, Calf et Courvoisier (2).

C'est là que j'ai obtenu mon diplôme de licencié en droit,

<sup>(1)</sup> En marge de sa biographie sommaire, Proudhon a écrit la note suivante: « Les notions consignées ci-contre étant conformes au prescrit de l'art. 99 du décret du 17 mars 1808 (Bulletin, t. VIII, p. 163, 4° série), il ne peut y avoir rien de répréhensible à les imprimer. »

<sup>(2)</sup> V. sur ces professeurs, MM. Estignard, La Faculté de droit à Besançon; Villequez, Les écoles de droit en Franche-Comté et en Bourgogne, dans la Revue de législation, 1873 p. 77; Droz, Eloge de Claude-Antoine Belon, professeur de théologie, frère du jurisconsulte; Suchaux,

sous la date du 11 mars 1785 et celui de docteur en droit sous celle du 7 août 1789.

Dans les deux concours qui ont eu lieu durant mes études à cette Université, j'ai remporté les premiers prix à la fin de chaque année, comme j'avais déjà eu le même avantage, plusieurs fois, au collège et au séminaire.

Lors de la première organisation départementale, le 14 mai 1790, je fus élu membre du Conseil général du département du Doubs (1).

Au mois d'octobre de la même année vint la première formation des tribunaux du district, aujourd'hui d'arrondissement, dont la composition était confiée aux électeurs du pays, comme celle des administrations.

Alors, je fus simultanément élu juge dans les arrondissement de Lure, de Baume-les-Dames et de Pontarlier (2).

J'optai pour le tribunal de Pontarlier où j'ai concouru à l'administration de la justice jusqu'à la fin de novembre 1792, et comme les élections précédentes n'avaient été faites que pour la durée de deux années, au bout desquelles je ne fus pas reélu dans les mêmes fonctions, je quittai la ville de Pontarlier pour me rendre à Chasnans, canton de Nods, aujourd'hui de Vercel, mon pays natal, où je fus élu juge de paix, le 25 dudit mois de novembre 1792.

Galerie biographique de la Haute-Saône, p. 308; Dumay, Etude sur la vie et les travaux de Proudhon, p. 13.

<sup>(1)</sup> Cette dénomination n'existait pas encore; les conseils généraux ne furent créés que par la loi du 28 pluviôse an vni (17 février 1800). En 1790, l'administration départementale était formée d'un conseil électif de trente-six membres et d'un directoire composé de huit membres pris dans le conseil. Proudhon fut élu membre du conseil du département du Doubs, pour le district d'Ornans. (Dumay, *Ibid.*, p. 23.)

<sup>(2)</sup> Proudhon fut élu membre du tribunal de district à Lure, à Baumeles-Dames, à Quingey, à Pontarlier et à Ornans, où il présidait l'assemblée. Il opta pour Pontarlier, dont les habitants lui avaient les premiers notifié sa nomination. (Dumay, *Ibid.*, p. 24, et Mém. justificatif de l'an vi.)

Mais, je fus destitué des susdites fonctions dès le 2 octobre 1793 par un arrêté du conventionnel, Bernard de Saintes (1). A cette époque, il n'y avait pas à badiner sur les actes de cette nature; car tout destitué était, de plein droit, compté dans la classe des suspects et comme tel devait être envoyé en prison, pour de là paraître ensuite au pied de la guillotine. Je fis donc tout ce qu'il me fut humainement possible pour obtenir ma réintégration dans mes fonctions de juge de paix et parer par là aux affreuses calamités dont j'étais menacé.

Comme j'étais généralement honoré et respecté dans mon canton et lieux circonvoisins, et que partout l'on me prodiguait des attestations favorables sur la manière dont je rendais la justice et dont je savais concilier les citoyens, je réussis assez promptement à me faire rétablir dans mes fonctions par la voie d'autres délégués conventionnels (2).

J'étais donc rétabli juge de paix du canton de Nods, lorsque au printemps de l'an III, je fus appelé par le représentant du peuple Saladin, à remplir des fonctions administratives au directoire du département du Doubs (3).

Aux élections de l'an IV, je fus choisi membre du tribunal civil du même département et j'en présidais la seconde section (4), lorsqu'au mois de frimaire an V, je fus appelé par arrêté du 22 dudit mois à remplir les fonctions de professeur de législation à l'école centrale du département du Doubs (5).

<sup>(1)</sup> Bernard (Adrien-Antoine), connu sous le nom de Bernard de Saintes, né dans cette ville en 1750, mort en Amérique en 1819.

<sup>(2)</sup> Les justiciables du canton de Nods ne furent privés qu'un mois des conseils et de la paternelle justice de Proudhon. Il fut réintégré dans ses fonctions le 12 brumaire an 11, par un arrêté du citoyen Buchot, procureur général syndic du département du Jura, délégué par le représentant Prost. (Duma'y, *Ibid.*, p. 43.)

<sup>(3)</sup> V. sur les conventionnels Prost et Saladin, Vie politique de tous les députés à la Convention nationale, pendant et après la révolution, par M. R. Paris, Saint-Michel, 1814, in-8°.

<sup>(4)</sup> La première était présidée par M. Lescot, depuis président à la Cour d'appel.

<sup>(5)</sup> Sur l'Ecole centrale à Besançon, et le rôle qu'y joua Proudhon,

Après la suppression des écoles centrales, je fus invité par M. Fourcroy, directeur de l'Instruction publique, ainsi que par les administrations départementales du Jura, de la Haute-Saône et du Doubs, à continuer mes fonctions de professeur en droit à Besançon, en attendant l'établissement de l'Université qu'on croyait alors prochain.

Pour me conformer au désir de ces respectables autorités, j'ai effectivement continué l'enseignement du droit à Besancon dans une salle de la maison du séminaire qui me fut assignée à cet effet par la mairie: j'ai exercé, avec beaucoup d'exactitude, cet enseignement pendant quatre ans, depuis 1802 jusqu'à 1806, sans recevoir aucun traitement de la part du gouvernement, ni de rétribution imposée aux étudiants.

J'ai plus fait : j'ai eu soin de faire coter et parapher annuellement un registre d'inscription au moyen et sur la production des extraits duquel les étudiants ont reçu sans difficulté leur diplôme de licencié en droit, lorsque l'Université a été rétablie. A vue de ce registre que j'ai conservé en très bonne forme on peut vérifier et se convaincre que le nombre des légistes inscrits à mon cours s'élevait à 73 en l'an xi; qu'en l'an xii, il était de 61; qu'en l'an xiii, il était de 82, et en l'an xiv de 38 (1). C'est dans ce nombre qu'ont été choisis depuis, les divers magistrats de Franche-Comté et de plusieurs autres lieux.

Après les circonstances qu'on vient de rappeler touchant l'école centrale de Besançon est arrivé l'établissement de l'Université nationale où je me trouve place sous un nouvel aspect plus imposant.

· Par un premier décret daté de Munich, le 17 janvier 1806, j'ai été nomme par l'empereur Napoléon à la première chaire de droit civil à l'académie de Dijon. J'ai été ensuite

voir Droz, Recherches historiques sur la ville de Besançon, t. II; Estignard, loc. cit., et Dumay, p. 45.

<sup>(1)</sup> La liste des inscriptions pour cette dernière année est incomplète; quelques mois plus tard les écoles de droit étaient fondées.

nommé directeur de la même école, par un autre décret impérial du 4 avril suivant.

Après les modifications établies par l'Université, j'ai continué les fonctions de directeur chef de l'établissement, sous la dénomination de doyen, en exécution d'un ordre ministériel qui m'a été adressé par le grand-maître de l'Université, sous la date du 20 janvier 1809, et ensuite par exécution d'un arrêté du 9 juillet 1812.

C'est dans cet état de choses que je fus suspendu de mes fonctions par un arrêté du 21 novembre 1815; mais quelque vives que fussent les calomnies dirigées contre moi, on les trouva si impertinentes que le Conseil de l'Université imposant silence à mes détracteurs me réintégra dans mes fonctions de professeur par un arrêté du 14 septembre 1816 et dans celles de doyen, dans un autre rendu peu de temps après (1).

Il résulte de tout ce que dessus que j'ai continuellement et sans interruption exercé les fonctions de professeur en droit dès le 22 février an v ou le 12 décembre 1796, c'est-àdire durant un espace de temps de 42 ans au 12 décembre de la présente année 1838.

J'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur par ordonnance du 12 mars 1831, et par une autre ordonnance du 9 juin 1837 j'ai reçu le grade d'officier dans la même Légion avec la décoration qui la désigne. Quant à mes ouvrages scientifiques, outre un assez grand nombre de mémoires judiciaires que j'ai faits sur des causes importantes soumises à la décision des tribunaux, j'ai composé encore les ouvrages suivants:

1º Un cours de législation et de jurisprudence sur l'état des

<sup>(1)</sup> Ce ne fut que le 31 juillet 1818 qu'il fut réintégré dans ses fonctions de doyen. Le professeur Poncet, qui avait été nommé à sa place, n'avait accepté le titre de doyen que comme un dépôt prêt à le remettre quand le temps en serait venu à celui qui en avait été injustement dépouillé; il s'obstina avec une délicatesse antique à refuser les émolu-

personnes, imprimé en deux volumes in-8° à Besançon, en l'an vii, (1799); 2° un cours de droit ou traité sur l'état des personnes, imprimé en 1809 après la promulgation du Code civil et comprenant deux volumes in-8°; 3° un traité des droits d'usufruit d'usage, d'habitation ou de superficie en neuf volumes in-8°; 4° un traité du domaine public en cinq volumes in-8°; 5° un traité sur le domaine de propriété en trois volumes in-8°.

#### II

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE AYANT DEMANDÉ A L'ÉCOLE DE DROIT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU RECTEUR, DANS LE MOIS DE FÉVRIER 1838, D'AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE PERSONNEL DES MEMBRES DE CETTE ÉCOLE, VOICI LA COPIE DE CEUX QUE J'AI DONNÉS POUR MOI, COMMENÇANT PAR LES NOMS, AGE ET QUALITÉS.

Proudhon (Jean-Baptiste-Victor) né à Chasnans, paroisse de Nods, canton de Vercel, arrondissement de Baume-les-Dames, département du Doubs, le 1er février 1758, laïque, veuf, ayant quatre enfants.

Reçu bachelier ès-lettres à l'Université de Besançon le 16 juillet 1784, licencié en droit le 11 mars 1785 et docteur à la même Université le 7 août 1789.

Services en dehors de l'instruction publique. — Le 11 mai 1790, élu membre du Conseil du département du Doubs; en octobre de la même année, je fus simultanément élu juge dans les tribunaux de districts des arrondissements de Lure, Baume-les-Dames, Ornans et Pontarlier. Ayant opté pour le tribunal de cette dernière ville, j'en quittai la résidence lors des élections de 1792, pour accepter dans mon pays natal les

ments du titre et sollicita lui-même la réintégration de son ami. (Dumay, loc. cit., p. 98; Toullier, Préface du droit civil français, t. VIII.)

fonctions de juge de paix du canton de Nods auxquelles je fus appelé le 25 du mois de novembre de la dite année 1792. Ensuite, et après le 9 thermidor an III, je fus appelé par le commissaire conventionnel Saladin, au directoire du département du Doubs. Aux élections de l'an IV, je fus élu membre du tribunal unique du département du Doubs dont je présidais la seconde section.

Services dans l'Instruction publique. — Au mois de frimaire an v, MM. les membres du jury d'Instruction publique vinrent m'offrir leur nomination à la chaire de législation à l'école centrale du département du Doubs. Par arrêté du 22 du mois de frimaire, le directoire du département approuva la nomination faite par le jury le 12 du même mois.

J'exerçai ces fonctions sans discontinuité, même depuis la suppression des écoles centrales, jusqu'à l'établissement de l'école actuelle de Dijon, ce qui a compris les années de la république 11, 12, 13 et 14, durant lesquelles un très grand nombre d'élèves suivaient mes cours. J'avais été invité par les conseils généraux des trois départements de la Franche-Comté, ainsi que par celui de la ville de Besançon et par M. Fourcroy à continuer mon enseignement, et mon dévouement fut tel que je voulus rendre ce service au pays, saus recevoir aucun traitement de la part du gouvernement, ni de rétribution de la part des élèves.

J'avais un registre coté et paraphé, soit par le maire de la ville, soit par le premier président de la Cour de Besançon, pour recevoir au commencement de chaque année les inscriptions des élèves, inscriptions qui leur ont servi pour obtenir plus tard leurs grades universitaires.

On voit encore sur ce registre les inscriptions de M. Courvoisier qui a honorablement figuré au ministère et de tout ce que le barreau et la magistrature du pays ont de plus respectable.

Quoi qu'il en soit, on voit par là qu'en fait de traitement

pécuniaire à mon égard, c'était « pose zéro et retiens tout; » cependant, je suis loin d'être riche, mais, je puis, au moins. me flatter d'un haut dévouement au bien de mon pays. Venant à l'établissement des écoles actuelles, j'ai été nommé à celle de Dijon, professeur de la première chaire de Code civil par décret daté de Munich, le 17 janvier 1806 et ensuite directeur de la même école par un autre décret du 4 avril suivant. J'ai continué ces fonctions sous la dénomination de doyen, en exécution d'une lettre qui m'a été adressée par le grand-maître sous la date du 20 janvier 1809, et ensuite en exécution d'un arrêté du 9 juillet 1812.

Il résulte de tout cela que dès le commencement de la révolution, j'ai exercé diverses fonctions publiques depuis le mois de mai 1790 ce qui comprend jusqu'à ce jour un espace de 48 ans dont 42 dans l'exercice de celles de professeur de droit.

Il est sans contredit qu'un citoyen probe et homme d'honneur n'a pas pu traverser tout ce temps de révolutions, sans éprouver bien des tribulations; aussi j'ai été destitué et suspendu de mes fonctions bien des fois, mais les intervalles n'en furent pas très longs, attendu que j'ai toujours été plein de courage civique. Bravant la jalousie et la malveillance, et après les avoir vaincues, je suis arrivé au port, la tête haute et pouvant défier le monde entier de me reprocher la moindre injustice.

Quant à mes ouvrages scientifiques, ils sont au nombre de quatre: Le premier comprend deux volumes in-8° ayant pour titre: Cours de législation et de jurisprudence française, imprimé à Besançon en l'an vii, lorsque j'étais professeur à l'école centrale de cette ville. Cet ouvrage a été utile et sert encore à l'éclaircissement des questions transitoires qui se présentent toujours dans les changements de législation.

Le deuxième est un traité sur l'état des personnes, dans l'ordre du Code civil, imprimé pour la première fois à Dijon en 1809 en deux volumes in-8°.

Le troisième est un traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie, imprimé en 1823 et 1824, en neuf volumes in-8° et réimprimé depuis à Besançon.

Le quatrième est un traité du domaine public, imprimé en 1833 en cinq volumes in-8°.

Ces divers ouvrages sont appréciés par les avocats qui les citent fréquemment dans les audiences des divers tribunaux de France.

Sur tout cela, j'ai essuyé de grandes pertes causées par la fabrique des contrefaçons établie à Bruxelles.

En ce qui touche aux dignités et décorations qui me concernent; je suis depuis longtemps membre des académies des sciences, arts, belles-lettres de Besancon et de Dijon; j'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur par ordonnance du 12 mars 1831; à la séance de l'Institut royal de France du 30 novembre 1833, j'ai été nommé l'un de ses membres correspondants pour la section de législation, et par ordonnance du 9 juin 1837, j'ai été nommé officier de la Légion d'honneur.

## RAPPORT

SUR

# LE CONCOURS DE POÉSIE

Par M. Pierre MIEUSSET

MEMBRE RÉSIDANT.

(Séance publique du 30 juillet 1879.)

MESSIEURS,

Le programme de l'Académie de Besançon exige que les concurrents pour le prix de poésie traitent un sujet qui se rattache sérieusement à l'histoire ou au sol franc-comtois. Les poètes étrangers à notre province sont peut-être un peu gênés par cette condition du programme; sans cela, au lieu de n'avoir qu'un petit nombre de concurrents, nous entendrions sans doute chanter autour des lauriers de notre Académie les jeunes poètes de tous les pays. Qu'ils ne se découragent pas cependant. S'ils voulaient venir visiter notre Franche-Comté, ils y trouveraient les Muses, soit dans les vallons pittoresques du Doubs, soit sur les sommets inspirateurs du Jura, soit à l'ombre de nos forêts séculaires de chênes ou de sapins, qui donnent à notre pays, ici l'aspect de la vallée de Tempé, là les couleurs du Tyrol ou de la Suisse. Nulle part la nature n'offre des tableaux plus variés: ce sont des sites tour à tour gracieux ou sévères, des rochers sublimes et des grottes sauvages d'où s'échappent en cascades les rivières les plus poétiques, des jardins riants comme des idylles, au pied d'effrayantes forteresses.

Notre histoire n'est-elle pas aussi une source de poésie inépuisable, comme le génie et comme la nature? Si tous les poètes ne peuvent pas venir contempler nos paysages, tous peuvent trouver de faciles inspirations en feuilletant nos annales. Que de batailles depuis les temps celtiques jusqu'à nos jours! que d'illustrations de toutes sortes! Que d'odes, que de drames, que de poëmes magnifiques pourraient se rapporter à cette vieille terre de Séquanie, qui a été tour à tour indépendante, romaine, barbare, allemande, espagnole, digne ensuite d'être et de rester française et que des peuples voisins songent aujourd'hui à arracher à la mère patrie qu'elle chérit et à qui elle a appartenu à plusieurs reprises, depuis la dynastie mérovingienne. Chanter la Franche-Comté, désormais c'est chanter la France.

Enfin les traditions populaires qui se rattachent aux ruines de nos vieux châteaux pourront inspirer aux amis du merveilleux des légendes peuplées de géants, de dames blanches et de tous les êtres mystérieux qui habitent les palais les plus enchanteurs de la fantaisie.

Que les poètes ne nous disent donc pas qu'ils ne trouvent point de sujets de poésie franc-comtoise. D'ailleurs ils sont libres de choisir la forme qui leur convient le mieux, de broyer leurs couleurs comme ils l'entendent et d'abandonner leurs ailes aux vents les plus capricieux de l'imagination.

Cette année neuf concurrents sont entrés en lice. L'Académie a bien voulu charger du rapport à faire sur le concours un de ses nouveaux membres qui, après avoir reçu d'elle les encouragements les plus bienveillants, était déjà heureux d'être du jury d'examen, pour pouvoir à son tour prendre part à la distribution des couronnes. Malheureusement la commission n'a jugé aucune pièce digne du prix, malgré les efforts de concurrents sérieux à qui elle a du moins la satisfaction d'accorder des récompenses secondaires. A part trois pièces, qui sont apparemment des œuvres d'écoliers, les poésies que nous avons examinées ne sont pas sans quelque mérite. Nous ne dirons qu'un mot de chacune de ces trois pièces.

La première est intitulée Simple esquisse. — Voici son début:

Je songe qu'à cette heure au pouvoir de la France Un Français est monté, franc-comtois de naissance, Et m'écrie aussitôt : Eurèka : j'ai trouvé!

L'auteur a en effet trouvé un sujet éminemment franccomtois, mais il n'y a rien d'éminent dans sa composition.

La pièce intitulée La Charsenne a quelques vers énergiques. Autrefois, paraît-il, la Charsenne, petit ruiseau de la Haute-Saône, s'appelait simplement Senne. Jules César, mourant de soif après une grande bataille, accourut pour y boire; mais la Senne était pleine de sang et, d'après la légende, César ne trouvant pas une goutte d'eau pure se serait écrié: « Que la victoire m'a coûté cher! » D'où le mot Chère Senne et finalement Charsenne. Telle est la donnée de cette légende dont le plan est trop vague. L'auteur annonce néanmoins une certaine entente de la versification; il est même presque millionnaire en rimes, mais il est beaucoup moins riche en idées; ses rimes ne sont que des paillettes d'argent sur une robe de bure.

L'auteur du poëme en l'honneur de Notre-Dame du chêne a pris pour épigraphe :

« Je voudrais d'un laurier faire hommage à Marie. »

L'Académie félicite l'auteur de ses bonnes intentions; mais elle ne peut pas non plus lui accorder le laurier du concours, parce qu'il n'a pas su trouver des accents assez nouveaux ni assez lyriques pour louer dignement la Reine des anges et des prophètes. Il y a néanmoins des vers gracieux dans quelques passages.

Nous arrivons à une pièce de vers de fantaisie intitulée *Par interim*, qui est un souvenir de l'Exposition de 1878. Le poète est à Paris chez un député franc-comtois, son ami, et pendant une séance législative il reçoit la visite d'un robuste et jovial montagnard qui franchit le corridor et entre dans l'appartement, malgré la défense de la servante Nannette.

— Faiblesse humaine, hélas! ce titre au cœur m'alla. Je lui dis doucement : Quel sujot vous amène? Offrant du geste un pouf assez distant de moi, Je composai ma pose à hauteur de l'emploi, Somnolent, comme si j'écoutais Théramène.

Le visiteur se dit franc-comtois et raconte qu'il est venu voir Paris et l'Exposition dont il est tout émerveillé; il en parle avec un enthousiasme et une érudition qui nous étonne, bien qu'il ne soit pas rare de voir dans nos montagnes des villageois instruits, collégiens retournés à la charrue :

> C'est le Trocadéro, sévère d'ornement, Où vingt siècles enfouis ont revu la lumière; Le Champ de Mars, Babel qu'admire un ciel clément.

Les petites choses, comme les grandes, y sont décrites en détails:

Je regarde au milieu d'une Flore exotique,
Des bengalis chantaient, merveille mécanique;
Plus loin une alouette eut trompé Roméo.
C'est le plan du Creuzot, Creuzot la ville ardente,
Brasier qui fait rêver, le soir, l'enfer du Dante.

Notre montagnard arrive aux produits de la Franche-Comté et parle des fers des hauts-fourneaux de Fraisans, des mille ouvrages en bois de Saint-Claude, du coucou de Morez, du kirsch de Fougerolle et de la brillante horlogeriè bisontine. Puis il continue de passer en revue les merveilles de l'Exposition.

Enfin il termine son récit par des réflexions patriotiques sur le relèvement de la France, et au même moment le vrai député rentre chez lui.

Mais, direz-vous encor, pourquoi cette visite?

— Comme tout bon Comtois doit voir son député,
Chez lui tout simplement il s'était présenté.

Le plan de cette pièce nous a paru un peu forcé; mais l'auteur est parfois spirituel et annonce de la facilité.

La Sainte hostie de Faverney est d'un autre concurrent et contient plusieurs strophes fort belles. Le poète raconte le miracle de Faverney:

La nuit régnait; le sanctuaire
Etait vide d'adorateurs.
L'Homme-Dieu veillait, solitaire,
Sur un trône au milieu des fleurs,
Quand tout à coup, énigme étrange!
(Peut-être que l'aile d'un Ange
A fait osciller un flambeau);
Voilà qu'une étincelle embrase
Ce tròne de fleurs et de gaze.....
C'est un bûcher, c'est un tombeau!...

Folle erreur! sur les débris sombres De ce brasier qui fume encor. Se tient, dominant les décombres, Après trois jours, l'ostensoir d'or!

On aurait pu s'étendre davantage sur la description de ce miracle, car c'est la base même du sujet. La poésie surtout pouvait tirer parti de tout ce que l'on a raconté sur ce fait merveilleux qui eut, dit-on, pour témoins plus de trente mille personues. L'auteur a préféré s'adresser aux sceptiques et il plaide longuement devant eux la cause du surnaturel.

Ce sujet demandait à être traité avec une riche poésie et beaucoup d'élévation; mais le poète n'a pas toujours soutenu son vol. Au lieu de chanter la grande thèse de la divinité de l'Eucharistie, il n'a souvent fait qu'essayer d'en mettre en vers les preuves theologiques. Il était difficile de discuter dans une ode. Aussi ses plus beaux vers sont-ils ceux où il reprend le ton lyrique et où il fait briller sa foi vive aussi bien que son talent:

Soit bénie et sept fois bénie, ô ville aimée!
Ton nom seul nous suffit pour confondre l'armée
Des ennemis bruyants de nos dogmes vainqueurs.
Les feux de ton miracle éblouissent la terre!
Désormais, grâce à toi, l'adorable mystère
Brille d'invincibles splendeurs.

La commission a trouvé que les qualités de la pièce ne rachetaient pas suffisamment ses défauts. Un style souvent négligé et des longueurs nuisent à cette ode où le souffle poétique n'est qu'intermittent.

Voici une légende intitulee *Louisette*, qui a été remarquée. Nous sommes au moyen-âge; le seigneur Jean de Rupt s'est épris d'amour pour une chevrière et il rêve de l'épouser:

> C'est qu'elle est belle, oh! mais bien belle Louisette la jouvencelle A qui rêve le chevalier! Ses yeux sont bleus; sa chevelure A le blond de la moisson mûre; Sa gorge nue est sans collier.

Elle a seize ans; — c'est le doux âge. Elle a seize ans, puis elle est sage; Deux perles: jeunesse et vertu.

Or sire. Jean s'est épris d'elle; Il lui promit amour fidèle Sur la croix, — terrible serment! Et dès ce jour la pauvre aimée Dont la pudeur est alarmée A peur et fuit son noble amant.

C'est vrai qu'elle est jolie et fière;
Mais n'est-elle pas roturière?
C'est vrai qu'elle a des yeux plus beaux
Que la plus belle châtelaine.....
Mais elle est fileuse de laine,
Elle est gardeuse de troupeaux.

La pauvre enfant comprend qu'aimer le seigneur Jean serait une folie, et qu'aux yeux méchants du monde, son amant est trop haut et elle trop bas. Elle l'aime cependant, le croit sincère et irait sans défiance se promener au bois avec lui. Mais on dit que la forêt est habitée par le diable et par un loup noir.

On dit qu'il s'attaque aux bergères Et que la-bas, près de l'étang, On a trouvé dans les feugères Des lambeaux d'habits teints de sang! Et hier, quand tombait la vesprée, Il s'est approché du manoir, L'œil en feu, la gueule empourprée..... Gare, enfants, gare au vieux loup noir!

Et les bois sont aux jouvencelles Funestes pour d'autres raisons: Les anges y perdent leurs ailes Comme les brebis leurs toisons. Sous les grands chênes, Louisette, Pour rêver ne va pas t'asseoir..... Le diable est toujours là qui guette..., Gare, enfants, gare au diable noir!

Louise trouve que c'est une naïveté de croire au diable.

Et que craindre du loup barbare? On dit que le beau chevalier Dans les taillis souvent s'égare Et qu'il chasse dans le hallier. Si jusque-là je me hasarde Ne serai-je pas sous sa garde? Et gare au loup s'il apparaît! Quant au diable on se signe vite Et le voila qui prend la fuite..... J'irai demain dans la forêt!

Et elle y va en effet le lendemain. Le rendez-vous est au bord du lac où Jean de Rupt l'a devancée et où nos amoureux promettent de s'aimer éternellement. Mais les heures d'amour passent vite. La nuit vient; il faut se séparer. Elle s'enfuit alors seule et tremblante le long du lac; mais tout à coup son pied glisse; elle tombe dans le gouffre et disparaît.

Le troupeau, ce soir là, rentra seul à l'étable, Et tout d'abord on crut que le loup ou le diable Avait ravi Louise et son plus jeune agneau.

Mais, dès l'aube, on courut au bois, et près de l'eau On trouva la brebis de la pauvre bergère Endormie au milieu des touffes de fougère, Et, sur l'onde, parmi les joncs et les glaïeuls.

Les calices des blancs nénuphars flottaient seuls.

On chercha..... Des pècheurs explorèrent l'abîme;

Mais il ne voulut pas leur rendre sa victime;

Et le village entier — excepté Jean de Rupt — Etonné de ne rien retrouver d'elle, crut

Qu'un des esprits puissants qui peuplent l'autre monde Avait, pour l'aimer mieux, enlevé l'enfant blonde.

Nous avons, Messieurs, cité les principaux passages de cette gracieuse légende qui est écrite avec facilité et mérite des éloges; elle aurait obtenu une récompense si elle avait eu plus de couleur franc-comtoise. Que le poète nous permette une légère observation. Quel avantage y a-t-il à violer fréquemment la règle de l'hémistiche, comme dans ce vers :

Le ciel vous garde du loup et du diable noir.

La prosodie française n'a que fort peu de règles et celle de la cèsure a été sanctionnée, après Boileau, par les meilleurs littérateurs. L'école moderne a introduit, il est vrai, d'heureuses innovations dans la poésie, mais l'oreille s'habitue difficilement à celle de la suppression de l'hémistiche. Plus le vers a de césures, plus il est harmonieux; si au contraire l'alexandrin n'a aucun hémistiche, il perd sa cadence et n'est plus guère que de la prose.

Après cette légende, nous trouvons un poème qui a pour titre Héricourt. Hâtons-nous de le dire, il a le tort de débuter par une prophétie de Velléda. Pourquoi aller chercher si loin? Le poème eut certainement gagné à la suppression de cette prophétie, dans laquelle Velléda voit la suite des temps depuis la conquête des Gaules par César jusqu'à la dernière guerre franco-allemande. L'apparition de Velléda, quoique poétiquement décrite, dépare cette composition qui

contient un ensemble d'épisodes réunis par un fil presque imperceptible; ce sont les sous-titres seuls qui forment le lien de ce long poème, dont voici l'abrégé: L'auteur raconte l'histoire de deux amants bretons: la guerre vient d'être déclarée; Césarine, anxieuse et triste, rêve au bord de la mer au pied d'un vieux dolmen.

Elle entend tout à coup glisser dans la bruyère Comme un oiseau léger qui vers son nid fuirait. Est-ce Maurice enfin? — C'est lui! L'amant fidèle Vient retremper sa foi, son courage auprès d'elle; Mais déjà la rougeur a trahi son secret.

Le jeune homme bondit, rayonnant et superbe! Il apporte une épée, et pour Elle une gerbe De myosotis. — Le soir empourpre l'horizon. Son cœur aimanf, troublé, palpite en sa poitrine : a Demain, il t'en souvient, je quitte la maison!

- Notre patrie en deuil a l'âme déchirée!
- » Strasbourg est tout en feu! Sa voix triste et sacrée
- » Appelle au champ d'honneur ses valides enfants!
- » Je viens te dire adieu; mais j'apporte ce glaive,

Une scène d'adieu, à peu près analogue, se passe en même temps de l'autre côté du Rhin, près de Worms, ou Wilhelm quitte Hermance, sa fiancée, pour suivre les armées allemandes. Maurice et Wilhelm se rencontrent ensuite à Héricourt et sont tués tous deux dans le combat:

> Une croix brille au cou du valeureux Maurice, Croix d'or que Césarine, au jour du sacrifice, Touchant gage d'amour, lui glissa dans la main. Wilhelm porte à son doigt l'anneau des fiançailles. Hélas! ils ignoraient que le sort des batailles Les moissonnerait là sur le même chemin!

Ces objets servent à faire reconnaître les deux jeunes soldats, qui sont enterrés dans la même tombe.

. . . , . . . , . . . . . . . . . . .

Depuis cette époque, ces jeunes fiancées offrent un exemple remarquable d'attachement et de fidélité:

Ces veuves de vingt ans viennent à chaque automne Revoir leurs morts, changer les fleurs et la couronne, Prier Dieu pour leur ame, avec elle s'unir. Les deux sœurs, quand la nuit voile le mausolée, Muettes de douleur, s'embrassent!! La vallée Les nomme avec respect: Anges du souvenir!

Cette composition nous a paru être l'œuvre d'un poète qui débute. Mais, malgré les défauts que nous avons signalés plus haut, il y a de l'invention et des étincelles de poésie. La commission a pensé qu'il y avait lieu d'encourager l'auteur.

Voici un drame en un acte qui a des qualités plus sérieuses que la pièce précédente; il est intitulé Le Prince d'Orange. La scène s'ouvre dans une caverne située à l'extrémité d'un faubourg de Florence où des bravi sont attablés et font ripaille. Dans un angle obscur de la caverne une femme, qui a été faite prisonnière, est assise et sanglotte : c'est Marguerite de Montferrat, la flancée de Philibert de Chalon, prince d'Orange. Elle fremit des discours qu'elle entend. D'abord ce sont des chants qui n'ont rien de rassurant pour sa vertu; Mattéo Bardoni, gentilhomme aventurier, qui l'a poursuivie autrefois de son fol amour, la tient en son pouvoir et, dans sa haine, il se vengera, s'il le faut, d'elle et de son rival. Marguerite apprend en outre que Philibert de Chalon doit être frappé le lendemain au milieu du combat, quand Michel-Ange entre dans la caverne et la délivre. Marguerite, retournée au camp de Philibert, le trouve prêt à monter à l'assaut de Florence et veut le retenir à l'abri du fer des assassins.

> Payé par Mattéo, pendant l'assaut, par ruse Un bravo doit sur vous tourner son arquebuse, Ah! veillez sur vos jours!

> > PHILIBERT.

Dieu veille sur Chalon!

MARGUERITE.

Renoncez à l'assaut.

PHILIBERT.

Ecoutez le clairon Qui fit tomber les murs de la Ville éternelle.

MARGUERITE (suppliante)

Philibert!

PHILIBRET.

De l'honneur c'est la voix qui m'appelle. Pour tracer dans ses champs un sillon large et sûr Regardez ma bannière aux larges plis d'azur; Ange, l'honneur est là; quand l'honneur vous réclame On doit à son drapeau donner plus que son âme. Cette bannière, c'est ma Comté, mon pays, C'est le legs glorieux que Chalon m'a transmis. Ce drapeau, voyez-vous, comme la femme aimée, On le suit à travers les balles, la fumée, Les flammes et la foudre et le sang et la mort, Déchiré, mutilé, qu'importe? Notre sort A nous, pauvres soldats, à sa hampe s'attache; Et, s'il doit succomber, plutôt qu'on vous l'arrache, Sur cent mille, d'ût-on debout rester le seul, Comme fit Jean de Vienne on s'en fait un linceul.

L'auteur, comme on le voit, a su faire briller le caractère chevaleresque du prince, qui se dégage des bras de sa fiancée et vole à l'assaut où il tombe mortellement frappé. La fin de la pièce où Philibert, couché dans sa tente, fait ses adieux à Marc de Vyt, son frère de lait, et à Marguerite, est également fort belle. Malheureusement on a remarqué aussi dans ce drame des passages négligés. Mais la pièce est assez bien conduite et les quelques vers que nous avons cités dans cette courte analyse prouvent assez que le talent de l'auteur a droit à une récompense.

La pièce qui est entrée en lutte avec ce drame est une ode intitulée *Proudhon*. Un membre de votre commission, Messieurs, avait cru à la première lecture que le prix de l'année pourrait être décerné à cette poésie lyrique. L'ode, en effet,

veut de la véhémence et du feu sacré, et il y en a dans cette œuvre qui est pleine d'accents énergiques. Elle a pour épigraphe ces mots de Proudhon: « Viens, Satan, que je t'embrasse! » C'est de cette épigraphe et de quelques imprécations de Proudhon contre Dieu et contre la société que le poète a fait le ressort de sa composition:

Dors-tu content, Proudhon, dans la nuit de la tombe?
Au fond du noir abîme où chacun de nous tombe
As-tu trouvé Satan que tu cherchais, ou Diou?
Et l'Ange révolté, dont tu révais l'étreinte,
A-t-il marqué ton front de la brûlante empreinte
Du sceau de ses lèvres de feu?

Prométhée, en un jour d'effroyable démence, Osant du roi des Dieux rêver l'empire immense, Voulut ravir la foudre à son bras tout puissant. Mais Jupiter sourit d'un dédaigneux sourire Et livra l'insolent au vautour qui déchire Son cœur, sans cesse renaissant!

Cet emblème effrayant de Dieu quand il se venge Ne t'a pas empêché d'emplir tes mains de fange Et d'en éclabousser son front majestueux!... Pareil en ton courroux aux géants de la fable, On te vit, enivré d'un orgueil formidable, Tenter l'escalade des cieux!..

Mais tu pris en pitié leur trop naïve audace, Et tu n'essayas pas de monter dans l'espace En jetant sur Ossa les rocs de Pélion... Aux pics aventureux, hauts de mille coudées, Tu préféras l'airain tout puissant des idées Pour armer la rébellion!

Dieu, c'est le mal! » — Voilà ton premier cri de guerre.
 Tu l'as poussé si haut que le ciel et la terre
 D'épouvante et d'horreur en ont frémi tous deux.
 Les blasphèmes de l'Ange attaquant face à face
 Jéhovah, pour s'asseoir et régner à sa place
 Avaient été moins monstrueux.

On pourrait peut-être reprocher à l'auteur d'avoir mêlé

trop facilement Jupiter et les géants à Dieu et aux anges rebelles; mais il y a du vol poétique. Continuons:

> Mais qu'entends-je?... Au milieu de la mélée obscure Où nous marchons, perdus, sans guide, à l'aventure, En sentant sous nos pas les tremblements du sol, Un sophisme, ô Proudhon, sort encor de ta bouche; C'est toi, c'est encor toi, qui dis d'un air farouche: « La propriété, c'est le vol! »

Sus aux riches! Leurs biens sont à tous! Prolétaires, Taillons-nous un domaine à chacun dans leurs terres...

Les strophes suivantes sont déparées par des inexactitudes, et l'auteur a évidemment une tendance à exagérer les choses. Ainsi Proudhon, d'après lui, n'est plus un chercheur de solutions-sociales, c'est Satan lui-même avec tout son orgueil et sa haine de Dieu et des hommes. Sans doute les doctrines paradoxales ou impies de l'ardent socialiste pouvaient inspirer des strophes indignées; mais, pour rendre le portrait plus exact, on aurait dû laisser entrevoir que Pierre-Joseph avait aussi quelques qualités privées. L'exagération peut n'être pas un grand mal quand il s'agit de peindre des paysages ou autres objets inahimés; mais quand il s'agit de personnes, il y a des convenances à observer, et il importe avant tout de ne pas aller jusqu'à l'injustice. Si le poète s'était montré plus impartial, s'il avait signalé les contradictions qu'offre Proudhon, ses vers cinglants, frappant plus juste, n'au-. raient eu que plus de force, tandis qu'un excès de sévérité a produit l'effet contraire. Il nous semble en outre que rappeler quelques-uns des axiômes consolants que le penseur a mêlés à ses phrases farouches, aurait mieux amené la fin de la pièce où le poète dit à Dieu d'accorder à son rebelle ennemi un pardon qui ne paraît guère motivé.

Un autre reproche que la commission a été unanime à faire à cette ode, c'est qu'elle est d'un vol inégal, qui faiblit surtout dans la seconde partie. Le style est parfois prosaïque. La pièce gagnerait à la suppression de plusieurs strophes qui

contiennent des redites ou qui demanderaient à être relevées par un vers final mieux frappé. On y trouve aussi des omissions de césure et des mots terminés en ieux rimant avec des mots terminés en eux. Ce sont sans doute des bagatelles et nous ne les avons pas signalées dans la pièce dramatique précédente; mais si ces imperfections sont très bien admises dans les pièces de théâtre, il n'en est plus de même dans la poésie lyrique où la beauté de la forme doit être unie à celle des idées. Les vers dans lesquels on a triomphé de toutes les difficultés n'en sont que plus durables et plus éclatants.

Tels sont les motifs pour lesquels cette ode n'a pas été jugée digne du prix. L'Académie reconnaît néanmoins que c'est l'œuvre d'un poète d'avenir, dont le talent mérite des félicitations.

Votre commission vous propose d'accorder deux mentions très honorables, l'une à l'ode sur *Proudhon* et l'autre à la pièce dramatique intitulée *Le Prince d'Orange*.

Elle vous demande aussi une mention honorable pour le poème qui a pour titre : Héricourt.

Conformément aux conclusions de la commission, l'Académie décerne :

Une mention très honorable à M. l'abbé Cizel, professeur au collège libre de la Chapelle-sous-Rougemont (Haut-Rhin), auteur de l'ode sur *Proudhon*;

Une mention très honorable à M. Alfred Fagandet, employé à la préfecture de la Seine, auteur de la pièce dramatique intitulée Le Prince d'Orange;

Une mention honorable à M. Alfred Vellot, juge suppléant au tribunal de Valence, auteur du poème intitulé *Héricourt*.

#### NOTE

SUE

# LE LIVRE D'HEURES DE CATHERINE DE MONTBOZON

MANUSCRIT DU XIV° SIÈCLE CONSERVÉ A LA BIBLIOTEÈQUE DE VESQUL

Par M. Jules GAUTHIER

SECRÉTAIRE ADJOINT.

(Séance du 19 décembre 1879.)

La Bibliothèque municipale de Vesoul possède environ deux cents manuscrits qu'un catalogue publié en 1863 énumère d'une façon très imparfaite, sans spécifier d'une façon exacte les caractères essentiels et l'importance de chacun d'eux. Plusieurs ont pourtant un intérêt réel pour l'histoire et la littérature franc-comtoises: tel est le cas du *Livre d'heures* qui porte le n° 27 du catalogue et que je désire faire connaître par une sommaire description (1).

Ce volume, de petit format, compte 144 feuillets de parchemin hauts de 170 millimètres, larges de 120. Son écriture révèle la seconde moitié du xive siècle; on lui assignerait du reste cette date rien qu'à voir le style des grandes miniatures qui décorent un grand nombre de folios, des lettres rehaussées d'or et des charmants encadrements qu'on remarque presque à toutes les pages.

Les douze premiers feuillets sont remplis par un calendrier

<sup>(1)</sup> Le classement et le numérotage des manuscrits de Vesoul ont été récemment modifiés. J'ai dù à l'extrême obligeance de M. Parrod, bibliothécaire actuel, la bienveillante communication de tous les manuscrits du riche dépôt qu'il administre et de nombreux renseignements utilisés dans la présente notice. Qu'il veuille bien en agréer ici tous mes meilleurs remerciements.

français dont la provenance comtoise est facile à constater dès qu'on y a aperçu saint Anthide, Saint Désirey, archevêque, saint Agapite, etc.

Les folios 13 à 16 contiennent le texte de l'évangile de saint Jean: In principio erat..... Puis viennent les psaumes de la Vierge (folios 17-39); les heures de la Croix (40-42); des oraisons partie françaises, partie latines (42-46); quelques psaumes de David (47-59); enfin de curieuses litanies en français dont nous publions le texte, utile à rapprocher des litanies en latin publiées par Dunod (1), et à étudier aussi au point de vue du dialecte roman-comtois (59-63).

Après les litanies vient un choix de prières à Notre-Dame (63-69), d'oraisons pour indulgences (71-72) ou à divers saints (73-112), et d'antiennes (113-121). Enfin le recueil, qui pourrait justement prendre le titre d'Heures de la Vierge de préférence à tout autre, se termine par de nouvelles invocations à Notre-Dame, la plupart en français, et par diverses oraisons (121-144 r°).

Si la partie romane du texte n'est pas dépourvue d'importance pour le philologue, cet intérêt est bien dépassé par la valeur artistique des miniatures nombreuses et assez habilement exécutées qui illustrent les passages principaux du manuscrit. Remplissant en surface, y compris leur encadrement, les trois quarts environ des feuillets, vingt-deux grandes miniatures exécutées à la gouache, par une main exercée, et rehaussées d'or, offrent une grande variété de sujets traités, vu l'exiguité du manuscrit, avec un très petit nombre de personnages, deux ou trois d'ordinaire.

Voici la table et le sujet de ces miniatures.

- 1. L'Annonciation, fo 17;
- L'Annonciation aux bergers, f° 20;
- 3. L'Adoration des mages, f° 22;
- 4. La Circoncision, fo 24;

<sup>(1)</sup> Pièces justificatives nº I; Conf. Dunon, Hist. de l'Eglise, I, pr. x.

- 5. La Fuite en Egypte, fo 25;
- 6. Le Couronnement de la Vierge, fo 27;
- 7. Le Christ en croix, fo 40;
- 8. David priant, fo 47;
- 9. Le Christ au tombeau, ayant à ses pieds une veuve en prières, f° 70;
- 10. La Vierge apparaissant à saint Denis, évêque, f° 73;
- Saint Michel pesant les âmes et terrassant le démon, fo 106;
- 12. Saint Jean-Baptiste, fo 107;
- 13. Saint Benoît et saint Bernard, fo 108;
- 14. Saint Denis et ses compagnons, fo 109;
- 15. Saint Antoine dans le feu, fo 110;
- 16. Saint Christophe, l'Enfant Jésus et l'ermite, fº 111;
- 17. Saint Sébastien, fo 118;
- 18. Saint Côme et saint Damien, fo 119;
- 19 La Vierge à l'enfant, ayant à ses pieds un moine gris, f° 121 :
- 20. La Visite à sainte Elisabeth, f° 131;
- 21. Sainte Catherine, ayant à ses pieds Catherine de Montbozon, fo 142;
- 22. Sainte Marguerite terrassant le dragon, fo 143.

Toutes ces miniatures sont précieuses, soit au point de vue du costume des personnages, des attributs des saints, du style des quelques monuments figurés, soit au point de vue de l'art encore naïf, mais déjà sensible, de l'enlumineur comtois qui dut les exécuter. Mais trois ont une importance particulière, car elles contiennent, certainement pour deux d'entre elles, vraisemblablement pour la troisième, de véritables portraits.

L'une (le n° 21) représente, agenouillée au pied de sainte Catherine, une dame noble vêtue d'un surcot violet collant à la taille, les manches affublées sur l'avant-bras d'une pièce d'étoffe démesurée devant traîner jusqu'à terre, la tête coiffée d'une résille jaune surmontée d'un chaperon bleu moucheté

d'or, d'où s'échappe en arrière un voile de gaze blanche (1).

Sainte Catherine vêtue d'une robe vermeille et d'un manteau bleu d'azur, la tête ceinte d'une couronne royale, tient une palme de la main gauche, s'appuie de la droite sur une épée et une roue, instruments de son supplice. Sa présence ne laisse aucun doute sur le prénom de la dame agenouillée qui s'appelait évidemment Catherine. Un écusson qui se détache sur le champ du tableau cloisonné d'or sur fond rouge, vient d'ailleurs compléter le renseignement et joindre le nom au prénom. Ce blason est parti : d'or à la bande de gueules au franc canton d'azur, qui est la Tour Saint-Quentin, et de sable à l'aigle éployée d'argent (qui est Montbozon).

Or dans la Généalogie des la Tour Saint-Quentin, famille illustre de Besançon, qui a eu pour historiographe le consciencieux Varin d'Audeux (2), on lit ce passage:

- « ..... Messire Henry de la Tour Saint-Quentin, chevalier, filz dudit messire Henry, fut mari de dame Catherine de Montbozon et régnait l'an 1374. Icelle Catherine fut fille de Guillaume de Montbozon et de Guyette de Marnay, laquelle heut en dot et mariage dudit messire Guillaume son père la moitié de l'éminaige dudit Montbozon, et de part ladite Guyette sa mère, tous les biens qu'elle avait au village d'Avrigney, laquelle donation se trouve en date de l'an 1374.
- » Ladite Guyette fut fille de messire Jehan (de) Junville (Joinville), sieur de Marnay, et dame Guye de Pontremble, qui donnèrent en mariage à leur fille Marnay la Ville et la ville d'Avrigney. »

Comme il n'a existé durant le xive siècle que deux femmes du nom de Catherine parmi les alliances ou les héritières des la Tour Saint-Quentin, l'une Catherine de Savigny,

<sup>(1)</sup> V. la planche nº V.

<sup>(2)</sup> Généalogie de la famille de la Tour Saint-Quentin, publiée par M. J. Finov (aujourd'hui archiviste de la Haute-Saône), dans la Revue nobiliaire, année 1867, p. 146.

épouse d'Henri Bourgeois de la Tour, l'autre Catherine de Montbozon, femme du second Henri que nous venous de mentionner, notre choix, guide par les armoiries, ne peut rester longtemps douteux.

La famille de Savigny portait en effet: de gueules à trois lionceaux d'or (ce qui est prouvé par les armoriaux et les sceaux); les Montbozon au contraire portaient au xive siècle un écu de.... à l'aigle éployée de.... (Tombe de Guillaume de Montbozon, grand-père de Catherine, enterré en 1338 dans l'église de Thiénans (Haute-Saône). Une tradition qui faisait descendre les Montbozon des comtes de Bourgogne a supposé à tort à leur écu les mêmes émaux qu'aux armoiries des souverains indigènes: de gueules à l'aigle éployée d'argent; le manuscrit de Vesoul vient utilement rectifier cette erreur et rendre au blason des Montbozon ses émaux véritables: de sable à l'aigle éployée d'argent.

Voilà donc, grâce à uniblason, la justification complète du titre qu'en tête de cette notice nous donnions au Livre d'heures de Vesoul. Serait-il possible d'aller plus loin et de déterminer absolument la date d'un manuscrit que par ses caractères intrinsèques on extrinsèques nous savons déjà appartenir à la seconde moitié du xive siècle? Je ne le pense pas; car bien qu'avec vraisemblance on puisse supposer que le Livre d'heures de Catherine de Montbozon fut pour elle un présent de noces, on ne peut déterminer, en l'absence de documents, la date précise de son mariage. La Généalogie dejà citée dit bien qu'en 1374 ce mariage était déjà conclu, puisque Guyette de Marnay et Guillaume de Montbozon firent à cette époque certaines donations à leur fille, mais il est probable qu'il remontait déjà à une époque antérieure. En effet, nous trouvons dans le Nobiliaire manuscrit de Duvernoy (1) (est-ce une erreur?), qu'en 1351, Catherine de Montbozon était veuve (lisez femme) d'Henri de la Tour Saint-Quentin. D'un

<sup>(1)</sup> Manuscrit de la Bibliothèque de Besançon.

autre côté, quand en 1389 Catherine, veuve dès 1387 (1), à la veille de mourir (2), fit son testament, les trois enfants qu'elle laissait étaient tous d'un certain âge; car Jean, écuyer, était déjà l'époux d'Odette Porcelet, tandis que ses sœurs Jacquette et Alix, étaient mariées l'une à Guillaume III d'Orsans, l'autre à Jean Porcelet (3), ce qui ne s'expliquerait guère si le mariage de leur mère eût daté seulement de 1374. Il y a donc présomption plausible à fixer le mariage d'Henri de la Tour Saint-Quentin et de Catherine de Montbozon, soit aux abords de 1350, si la date de 1351 donnée par. Duvernoy est exacte (ce qui me paraît douteux?), soit entre 1350 et 1374. En tout cas, le manuscrit n'a pas été exécuté postérieurement à 1386, date de la mort d'Henri de la Tour Saint-Quentin; car le costume de Catherine de Montbozon n'est pas celui d'une veuve, mais au contraire celui d'une jeune femme, se pliant volontiers aux caprices de la mode.

Il n'en est pas de même d'une autre figure de femme agenouillée au coin de la miniature n° 9, dont nous donnons également le dessin (4) et dont la scène principale représente, au milieu des instruments de la Passion, le Christ au tombeau, soutenu par un ange. Je serais assez disposé à voir dans cette figure de femme déjà âgée, vêtue d'une simple robe bleue serrée à la taille par une ceinture à clous d'or, avec manchettes et collerette blanche, la tête voilée d'un chaperon noir, une veuve priant pour un époux défunt en présence du plus douloureux des mystères. Et, pour hasarder encore davantage mon hypothèse, je trouverais naturel de supposer dans cette veuve Guyette de Marnay, mère de Catherine de

<sup>(1)</sup> Henri de la Tour vivait encore le 29 mars 1386. V. Pièces justificatives n° II.

<sup>(2)</sup> Ce qui le prouve, c'est que, dès 1390, Jean de la Tour Saint-Quentin jouissait des biens personnels que sa mère possédait à Avrigney. (Cartulaire de Neuchatel, Bibliothèque nationale.)

<sup>(3)</sup> Note généalogiques de Varin d'Audeux. (Biblioth. de M. Droz des Villars.)

<sup>(4)</sup> Pl. VI.

Montbozon. Si ma supposition est juste, il sera possible encore, si l'on peut découvrir et rapprocher un jour la date de la mort de Guillaume de Montbozon, époux de Guyette, et la date du mariage d'Henri de la Tour et de Catherine de Montbozon, de préciser davantage encore la date d'exécution de notre Livre d'heures, que l'on peut provisoirement fixer à l'époque comprise entre 1350 et 1386, en optant de préférence pour une époque rapprochée de cette dernière date, car le costume de Catherine de Montbozon rappelle tout à fait les modes contemporaines du temps de Charles VI. La coiffure de Catherine est, notamment, identique à celle que portait sur sa tombe, dans l'abbaye de Theuley (Haute-Saône), Marie de Vergy, comtesse de Fribourg, morte en 1407,

La troisième miniature qui a appelé mon attention porte le n° 19 de ma liste et le folio 121 du manuscrit. Elle représente, aux pieds de la Vierge qui tient l'enfant Jésus, un moine gris agenouillé. Ce n'est pas un saint, puisqu'il ne porte point de nimbe, ce doit être un convers de l'ordre de Cîteaux, car M. Quicherat (1), dans son Histoire du costume, nous apprend qu'au xive siècle ces religieux portaient la robe grise. D'un autre côté nous savons, notamment par un catalogue inédit des manuscrits de l'abbaye de la Charité (Haute-Saône), que les cisterciens comtois de ce siècle furent fort habiles à transcrire et à enluminer les manuscrits. De ce rapprochement naît pour nous l'idée, assez naturelle de voir dans ce simple religieux l'auteur et l'enlumineur du Livre d'heures de Catherine de Montbozon.

Quoi qu'il en soit de ces dernières hypothèses, je crois dans cette courte notice avoir établi d'une façon incomestable l'origine, la date et l'importance artistique d'un manuscrit curieux, qui est l'un des principaux joyaux de la Bibliothèque de Vesoul.

Deux mots seulement en terminant sur les différents pos-

<sup>(1)</sup> QUICHERAT, Hist. du costume, p. 316.

sesseurs entre les mains desquels il a passé avant d'arriver dans ce dépôt.

Quand la maison de la Tour Saint-Quentin quitta la Franche-Comté au xvii siècle, avant de s'éteindre, la succession mise en décret passa partie à MM. de Blisterwich, partie à la famille Montagu-Boutavans. C'est sans doute dans un encan ouvert à cette époque, soit à Montcley, soit à Besançon que le Livre d'heures de Catherine de Montbozon, sur lequel une main naïve avait, au xvi siècle, inscrit cette épigraphe: HEURES DE CHARLEMAINGNE, fut acheté par Claude Boisot, prieur de Chaux-les-Clerval, chanoine de Besançon, neveu du fameux abbé qui créa la bibliothèque publique de Saint-Vincent. Des mains de Claude Boisot dont il porte encore l'ex-libris gravé à ses armes, le manuscrit sortit après sa mort, survenue en 1750, pour entrer dans la collection que des bénédictins érudits, de la congrégation de Saint-Vannes, s'efforçaient de former dans l'abbaye de Faverney.

En 1790, enfin, il fut versé avec cette collection dans le dépôt central du département de la Haute-Saône, devenu depuis la Bibliothèque municipale de Vesoul.

# PIÈCES JUSTIFICATIVES

# I. — Texte des Litanies françaises du Livre d'Heures de Catherine de Montbozon.

(Seconde moitié du xive siècle.)

## CY APRÈS S'ENSUIT LA LETANIE EN FRANÇOIS.

Prions Dieu du ciel...

Loons Crist du ciel.

Crist, oiés nous.

Père des cielz, aiés merci de nous.

Filz Dieu sauveur du monde, aiés merci de nous.

Saint Esperit Dieu, aiés merci de nous.

Sainte Marie, prie pour nous.

Sainte mère Dieu, prie pour nos.

Sainte Vierge des vierges, prie.

Saint Michiel, prie.

Saint Gabriel, prie.

Saint Raphael, prie.

Tous sains angelz et archanges de Dieu, priés pour nous.

Saint Jehan Baptiste, prie

Tous sains patriarches et prophètes, priés pour nous.

Saint Pierre, prie

Saint Poul, prie.

Saint Andrieu, prie.

Saint Jacques, prie.

Saint Philippe, prie.

Saint Symon, prie.

Saint Jude, prie.

Saint stue, prie.

Saint Mathié, prie.

Saint Barnabé, prie. Saint Thomas, prie.

Saint Bartholomei, prie.

Saint Marc, prie.

Saint Luc, prie.

Tous sains apostres et euvangelistes, priés pour nous

Tous sains Innocens, priés pour nos.

Saint Estienne, prie.

Saint Agapite, prie.

Saint Ferruel, prie.

Saint Fergeul, prie.

Saint Germain, prie.

Saint Anthide, prie.

Saint Lin, prie.

Saint Clit, prie.

Saint Clément, prie.

Saint Corneli, prie.

Saint Cyprian, prie.

Saint Laurent, prie.

Saint Vincent, prie.

Saint Leodigar, prie.

Saint Gengoul, prie.

Saint Désir, prie.

Saint Bénigne, prie

Saint Symphoriain, prie.

Saint Xpistofle, prie.

Saint Moris et tes compaignons, priés pour nos.

Saint Hyrainé ensemble tes compaignons, priés.

Saint Denis ensemble tes compaignons, priés.

Tous sains martirs, priés pour nos.

Saint Martin, prie.

Saint Désieres, prie.

Saint Nicete, prie.

Saint Donat, prie.

Saint Prothade, prie.

Saint Anathole, prie.

Saint Benoit, prie.

Saint Columbain, prie.

Saint Nycholai, prie.

Tous sains confesseurs, priés.

Sainte Félicité, prie.

Sainte Perpétue, pria.

Sainte Agathe, prie.

Sainte Agnès, prie.

Sainte Lucie, prie.

Sainte Cécile, prie.

Sainte Marie Magdelenne, prie.

Sainte Marguerite, prie.

Sainte Katherine, prie.

Sainte Barbara, prie.

Sainte Foy, prie.

Sainte Charité, prie.

Sainte Esperence, prie.

Toutes saintes vierges, priés pour noz.

Sire, soiés propice et nos sueffres.

De la dampnation pardurable, délivre nos sire.

De ire et de haine, délivre nos sire.

De subite mort, noz délivre sire.

Nos pécherres te prions, oy noz sire.

Que pax nos donnes te prions, oy nous sire.

Filz de Dieu, oy nous.

Aigniaus de Dieu qui ostes les péchiés du monde, espargne nos sire.

Aigniau de Dieu qui ostes les péchiés du monde, oy nous sire.

Aigniau de Dieu qui ostes les péchiés du monde, aies merci de nous sire.

Crist, oy nous.

Loons Dieu.

Loons Crist.

Loons Dieu des cielz.

Pater noster.... Et ne nos,... Sed hibera nos a malo.

A Portá inferi. — Erue domine animas eorum.

Sire oy mon oroison. — Et mon cry à toy viegne.

Oroison: Aourons Dieus à qui propre chouse est de tousiours avoir pitié et d'espargnier; veulles recepvoir nos prières, si que la miséracion de ta pitié absoille ceulx que la chaine de péchiet constraint.

Par Crist Noustre Seigneur. Amen.

Les ames de tous léans par ta miséricorde se reposent en paix.

(Fos 59 ro à 63 ro du manuscrit de Vesoul.)

II. — Reprise de fief faite par Henri de la Tour Saint-Quentin, mari de Catherine de Montbozon, à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, pour divers droits et terres qu'il tenait du chef de sa femme à Montbozon, Fontenoy et Aubertans (Haute-Saône).

(29 mars 1386.)

Je Henry, sires de la Tour de Saint Quetin de Besançon, es-

cuiers, fais savoir à touz que je suis hons lieges à cause de Katherine de Monboson, damiselle, ma femme, fille Guillaume de Monboson, escuier qui fut, coignoiz et conffesse tenir en fiez et homaige de très haut et puissant prince monseignour le duc et conte de Bourgongne à cause de la contée de Bourgongne la moitié de l'amenaige de Monboson. Item la moitié du molin de la ville de Fonthenoy et le molin d'Obertans. Et ces dictes choses je recoingnoix et spécifie et déclaire tenir comme dessus de mon dit seigneur du ressort et batil de Monboson, en faicenz protestation que se aucune chose estoit trovée que je deuse tenir spécifier ou déclarier estre du fiez de mon dit seigneur qu'il ne me tornest à préjudice et du declarier ou spécifier autrefois.

En tesmoignaige de la quelle chose, j'ai requis et fait mectre en ces présentes lettres le seel de la court et chastellenie de Monboson par Jehan de Valleroy, clerc tabellion de mondit seigneur. Faictes et données le jeudi après la feste de Nostre Dame de mars, l'an mil trois cenz quatre vinz et cinq.

J. de Valleres.

(Original sur parchemin (le sceau manque). — Archives du Doubs, fonds du Trésor des Chartes, M., 232.)



Catherine de Montbozon femme d'Henri de la Tour St Quentin de Besançon, aux pieds de sa patronne

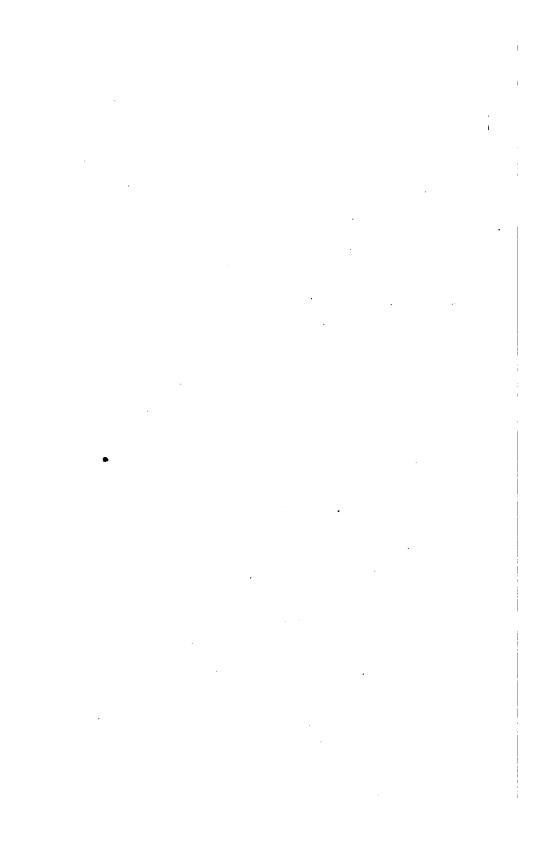



Une veuve ( peut etre ) Guyette de Marnay?)

priant devant un Christ au tombeau

(Miniature du livre d'Heures de Catherine de Montboxon)

Seconde moitié du XIV siècle.

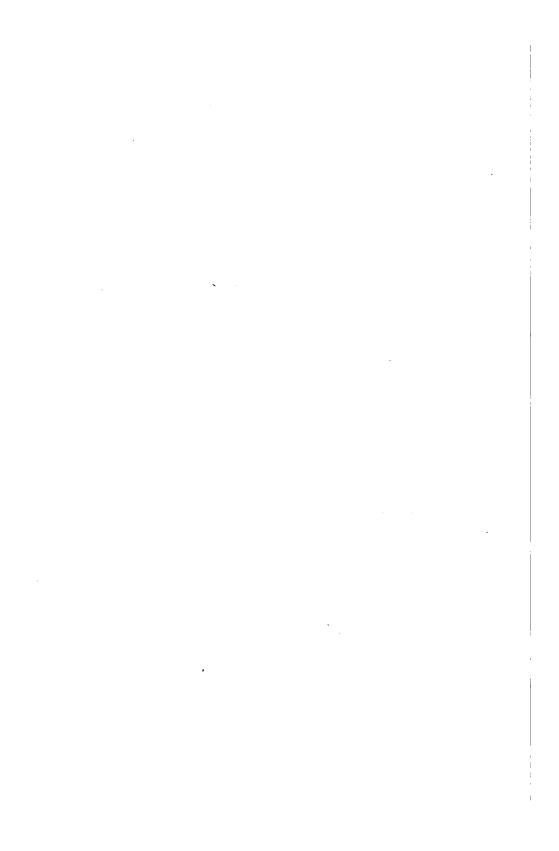

#### MOTICE

SUR

# LE CHATEAU DE CHAUVILLIERS

(DOUBS)

#### Par M. l'abbé RICHARD

CHANOINE HONORAIRE DE NIMES, MEMBRE CORRESPONDANT

(Séance du 16 décembre 1879.)

Kalemberg (en langue allemande), Chavellier et Chauvilliers, vocables qui correspondent au type latin *Calvus mons*, montagna chauve, tels sont les noms de l'ancienne forteresse située en face de Saint-Ursanne, sur la deuxième chaîne des monts Jura, qui se termine dans notre département, et est appelé vulgairement le plateau d'Indevillers.

Les ruines de cet ancien château consistent dans les débris d'une massive tour carrée, et sont entourées de quelques restes de fossés.

Elles sont situées au sommet de la colline qui termine le petit vallon d'Indevillers et au-dessus de la vallée de Vau-frey. C'est un des points les plus élevés de la presqu'île du Doubs, représentant la forme d'une immense fer à cheval de plus de six lieues de tour, dont l'enceinte porte le nom de Clos du Doubs.

L'emplacement de ces ruines est éloigné, au nord et au sud, d'environ trois kilomètres du Doubs.

Au pied de ces ruines, éloignées d'environ deux myriamètres du chef-lieu de canton et du village d'Indevillers d'environ deux kilomètres et demi, se trouve le hameau de Chauvilliers, composé de quinze maisons et de dix-sept ménages.

Telle était l'ancienne seigneurie de Chauvilliers, avec sa

forteresse distante d'environ cinq kilomètres de Richebourg, point le plus élevé du plateau du Clos du Doubs et la dernière localité habitée du département.

La première mention de cette seigneurie remonte en 1175. Richard II de Glère se nomme Chevalier de Chauvilliers dans sa signature apposée comme premier témoin, le 11 octobre de cette même année, dans l'acte de renonciation que Henri et L..., fils de Bourcard, seigneur d'Azuel, fit de ses droits sur l'église de Bocourt en faveur de l'église de Belley (1).

Ce fait nous démontre en même temps l'existence de la forteresse de Chauvilliers au XII° siècle, et le fait de sa possession par les seigneurs de Glère.

Il faut penser d'après cela que ces seigneurs firent élever la tour fortifiée de Chauvilliers pour la défense du plateau d'Indevillers, en même temps qu'ils construisirent les autres forts de Moron et de Montjoie, pour mettre en sûreté la vallée de Vaufrey et de Glère.

D'un autre côté, Chauvilliers se trouvait enclavé dans la seigneurie de Montjoie.

Un peu moins de quatre siècles après, Nicolas I de Montjoie, seigneur d'Heymersdoff, demanda à l'empereur Charles-Quint l'investiture de la seigneurie de Chauvilliers; mais cette demande fut rejetée sur les réclamations de l'évêque de Bâle, qui la possédait depuis longtemps.

Il peut se faire que l'empereur Rodolphe III, qui sépara en 1028 la Rauracie de la Bourgogne, et qui dota les évêques de Bâle de la contrée du Jura Bernois actuel et d'une partie de la Haute-Alsace avec plusieurs domaines dans le voisinage, ait autorisé ces prélats à y construire des châteauxforts.

Les forteresses de Chauvilliers et Spiegelberg, dont la fondation est entourée d'une grande obscurité, servaient par-

<sup>(1)</sup> Dominus Richardus miles de Chavilier. Monuments de l'évêché de Bâle, par M. Trouillat, t. I, p. 357.

faitement Chauvilliers pour protéger les villages de Soubé, Epauvilliers, Lépicrez et autres usines renfermées dans le Clos du Doubs; et Spiegelberg, établi sur la rive droite de cette rivière, a une fin analogue pour la sauvegarde des possessions épiscopales en ces divers lieux.

Nous inclinons à croire que l'opinion qui attribue à la famille de Glère le don de Chauvilliers en fief aux évêques de Bâle est la plus vraisemblable.

Ce qui nous confirme dans cette opinion, c'est que dès la fin du xº siècle, l'empereur Othon Iºr, fondateur de l'empire d'Allemagne, avait concédé aux seigneurs de Glère toutes les terres qui formèrent dans la suite le ressort de la baronnie de Montjoie, en récompense des services qu'ils lui avaient rendus (1).

Dès le milieu du xiv<sup>e</sup> siècle, on voit l'usage des noms patronymiques répandu dans le ressort de la petite seigneurie de Chauvilliers (2).

Nous n'avons découvert aucun document concernant cette seigneurie pendant le xIIIe siècle.

Le 2 juin 1375, Richard dit Karesmentran de Chevenez, châtelain des castel et forteresse de Chauvilliers, fait un échange pour son compte personnel avec le Chapitre de Saint-Ursanne (3).

Vers 1381, l'évêque de Bâle, Jean de Vienne, aliéna les châteaux de Kalemberg et Godenfel (4).

Jean de Vienne, sire de Roulans, amiral de France, annonce, le 4 juin 1384, aux habitants des seigneuries de Saint-Ursanne, Chauvilliers et Muriaux qu'il les dégage du serment qu'ils lui avaient prêté, attendu que l'évêque de Bâle

<sup>(1)</sup> Abeille du Jura bernois.

<sup>(2) 1344, 12</sup> avril. Perrin de Chauvilliers témoin notarié. TROUILLAT, t. IV, p. 647. — 1358, 9 juin. Les hoirs de Rollin de Chauvilliers, TROUILLAT, t. IV, p. 674.

<sup>(3)</sup> TROUILLAT, t. IV, p. 741.

<sup>(4)</sup> ID., t. IV, p. 765.

lui rembourse la somme pour laquelle feu son cousin Jean de Vienne, précédent évêque de Bâle, les lui avait engagés (1).

Le successeur de l'évêque Jean de Vienne, Imier de Ramstein, dégagea la terre de Chauvilliers de l'hypothèque d'abord au profit de la ville de Bâle en 1384, puis au profit de Thiébaut VIII de Neufchâtel en 1388.

Le 8 juillet 1384, le conseil de la ville de Bâle confirme les franchises de Porrentruy, qui lui a été engagé de même que le château et la ville de Saint-Ursanne, le château de Chauvilliers et de Muriaux (Kallenberg und Spiegelberg) par l'évêque Imier de Ramstein, pour 4,000 florins de Florence (2).

La même année, les 4,000 florins ont servi à rembourser l'amiral Jean de Vienne (3).

En 1385, le 8 juillet, l'évêque Imier de Ramstein ne pouvant rembourser ces 4,000 florins, engage à la ville de Bâle Saint-Ursanne et les châteaux de Chauvilliers et de Muriaux. Les hommes de ces seigneuries devront prêter serment aux Bâlois (4).

Le 10 mai 1388, Renaud de Malhouey, écuyer châtelain de Chauvilliers, est maire de Saint-Ursanne (5).

En 1388, Imier de Ramstein, du consentement du Chapitre, engage les châteaux et bourgs de Saint-Ursanne, Kalemberg (Chauvilliers) et Spiegelberg (Muriaux) à Thiébaut VI, sire de Neuchâtel en Bourgogne pour 7,500 fr. (6).

Le 13 septembre 1388, Renaud de Malhouey, châtelain de Kalemberg, délie les habitants de Saint-Ursanne du serment prêté au grand conseil de Bâle, les remet à l'évêque Imier de Ramstein, qui les donne en gage à Thiébaut VI, sire de Neufchâtel (7).

<sup>(1)</sup> TROUILLAT, t. IV, p. 441.

<sup>(2)</sup> TROUILLAT, t. IV, p. 446.

<sup>(3)</sup> ID., t. IV, p. 449.

<sup>(4)</sup> ID., t. IV, p. 783. (5) ID., t. IV, p. 801. (6) ID., t. IV, p. 805.

<sup>(7)</sup> ID., t. V, pp. 699 et 700.

Le même jour, Thiébaut VI, sire de Neufchâtel en Bourgogne, promet de conserver les franchises des endroits engagés (1).

Le 17 mars 1390, Aimé de Saint-Aubin donne quittance à Thiébaut VI, sire de Neufchâtel, à Henri de Voillans, châtelain de Saint-Ursanne, et aux gens de cette localité et des châtellenies de Muriaux et de Chauvilliers qui avaient pris le château de Montvouhay (2).

Nous n'avons pu découvrir les causes qui avaient amené la prise de ce château. Vers 1397, Saint-Ursanne, Chauvilliers et Muriaux sont engagés au sire Thiébaut de Neufchâtel pour 7,500 francs vieux, rachetables pour la même somme et dans le même état qu'à l'époque de l'engagement (3).

Il faut avouer que pendant l'épiscopat de Jean de Vienne, ses états furent souvent aliénés ou engagés à divers seigneurs pour les dettes nombreuses qu'il avait contractées.

Cette période semble avoir été malheureuse et pour le prince-évêque et pour ses sujets.

En 1407, le 21 février, Thiébaut VI de Neufchâtel confirme les franchises de Saint-Ursanne, de Chauvilliers et de Muriaux, qu'il tient de son oncle Humbert de Neufchâtel, évêque de Bâle (4), et, en 1422, Thiébaut VIII confirma les mêmes franchises.

Le château de Chauvilliers et ses dépendances restèrent pendant près de 35 ans sous la puissance des sires de Neufchâtel qui refusaient de les rendre à l'évêque de Bâle contre le remboursement de l'emprunt.

Ce refus décida l'évêque Jean de Fleckenstein à déclarer la guerre au sire Thiébaut VIII en 1423, avec le secours des Bâlois, du comte de Thierstein et du sire de Montjoie. Saint-

<sup>(1)</sup> TROUILLAT, t. IV, p. 508.

<sup>(2)</sup> ID., t. IV, p. 527.

<sup>(3)</sup> ID., t. IV, p. 851.

<sup>(4)</sup> ID., t. V, p. 216. En 1413, 24 août, Colin le Saunier de Chauvilliers, bourgeois de Saint-Ursanne; t. V, p. 737.

Ursanne, Spiegelberg, Kalemberg furent bientôt reconquis; la ville d'Héricourt fut prise d'assaut et réduite en cendres, et Thiébaut VIII se vit forcé de demander la paix.

En 1425, l'évêque Jean de Fleckenstein en confia la garde à Humbert, comte de la Roche Saint-Hippolyte, moyennant une somme de 675 florins.

L'année suivante, accord pour le rachat des châteaux-forts de Saint-Ursanne, de Kalemberg et Spiegelberg, qui avaient été hypothéqués par l'évêque Imier à Thiébaut, sire de Neufchâtel, pour 7,000 francs.

Cet accord fut fait par Jean, comte de Fribourg et Neufchâtel, les Bernois et les Fribourgeois; il n'en est pas donné le texte qui paraît perdu.

En 1436, Jean, comte de la Roche, donna quittance au Chapitre de Bâle de la somme de 1,080 francs du Rhin pour le château de Chauvilliers au diocèse de Besançon (1).

En 1437, Humbert, comte de la Roche, quitte Frédéric de Rhein, évêque de Bâle, de l'autre moitié pour 675 livres, pour la garde du château de Chauvilliers dans la prévoté de Saint-Ursanne (2), et la même année, le Chapitre de Bâle quitte le comte de la Roche de la restitution des écrits relatifs à l'engagement du château de Kalemberg (3).

D'après ce que nous avons dit ci-dessus, nous avons fait pressentir la réunion de la seigneurie de Chauvilliers à la prévoté (4) de Saint-Ursanne. C'est ce que nous démontre plus clairement la confirmation des franchises de Saint-Ursanne, par lesquelles on voit que le maire de Saint-Ursanne a juridiction à Chauvilliers et à Muriaux, comme à Saint-Ursanne.

<sup>(1)</sup> TROUILLAT, t. V, p. 773.

<sup>(2)</sup> In., t. V. p. 777.

<sup>(3)</sup> In., t., V. p. 777. En 1441, le 29 juillet, Colin de Chaulier était bourgeois de Saint-Ursanne. 1447, mort de Abry dit Rochon de Chavelier et de Breton, son épouse.

<sup>(4)</sup> Territoire où s'exercent toutes sortes de juridictions.

Ce qui démontre que ces deux terres faisaient partie de la prévoté de Saint-Ursanne.

-----

•

. . . . .

-: .

....

.÷.

. .

1.55

Ĺ

7

L'année 1472, le lundi après la Chandeleur, Jean de Vennengen, évêque de Bâle, mit par écrit les coutumes et franchises de la prévôté de Saint-Ursanne et des avoueries de Kalemberg et de Spiegelberg (1).

L'évêque de Bâle, expulsé de cette ville par la population qui avait embrassé le luthérianisme, transféra en 1526, à Porrentruy le siège de son évêché. Cette présence d'un premier pasteur dans le Jura bernois préserva les habitants de cette province et des lieux circonvoisins de la nouvelle erreur qui commençait à se répandre dans certaines contrées de l'Allemagne et de la Suisse. Il paraît que la forteresse de Chauvilliers, détruite en 1423, n'avait pas été reconstruite, puisque Thomas Surgant, prévôt de Saint-Ursanne, ne la releva pas, contrairement à l'engagement qu'il en avait pris en recevant en fief cette seigneurie en 1561.

Guillaume Bairet, bailli de Saint-Ursanne, reçut Chauvilliers en fief en 1567, et son fils Léonard le reçut aussi en fief en 1607. Adam, Pierre et Jacques ses fils le reprirent de fief à leur tour en 1611, et après leur mort, il retourna à la mense capitulaire.

Les Bourguignons s'emparèrent de Chauvilliers et le brûlèrent en 1575; mais il fut rebâti, comme on le voit par le procès-verbal de la délimitation des Etats de France avec ceux de la principauté qui eut lieu en 1780. Jusqu'alors les princes-évêques de Bâle avaient des possessions sur la rive gauche du Doubs, et les barons de Montjoie possédaient à leur tour des bois et autres propriétés sur la rive droite de cette rivière.

Les attaques des Français contre Saint-Ursanne, en 1636, imposèrent au prince-évêque de Bâle la nécessité de faire reconnaître à la France ses droits de souverai-

<sup>(1)</sup> TROUILLAT, t. V, p. 850.

neté sur les propriétés que celle-ci possédait dans ses Etats.

Dès le milieu du xvire siècle, des pourparlers s'engagèrent entre l'évêque de Bâle et le roi de France, et se continuèrent notamment dans les années 1710 et 1725, et aboutirent enfin au traité définitif de 1780. Par ce traité, le roi de France transféra à l'évêque de Bâle ses droits de souveraineté sur les propriétés qu'il possédait sur la rive droite du Doubs, et l'évêque de Bâle, à son tour, céda au roi de France la souveraineté de tout ce qui lui appartenait sur la rive gauche du Doubs.

Le cours de cette rivière fut reconnu appartenir à la France; mais les droits de propriété respective des particuliers, franchises ou autres droits continuèrent à appartenir, comme par le passé, aux sujets de chacun de ces deux Etats.

L'évêque de Bâle céda donc au roi de France la souveraineté du château et de la terre de Chauvilliers, en conservant la propriété de cette seigneurie, avec les droits et franchises accordées aux autres domaines de l'Eglise de Bâle dans la Haute-Alsace, auxquels la seigneurie de Chauvilliers fut unie.

#### LES DOCUMENTS FRANC-COMTOIS

DES

## ARCHIVES DE NEUCHATEL

(SUISSE)

Par M. Jules GAUTHIER

SECRÉTAIRE-ADJOINT.

(Séance du 19 décembre 1879.)

A quelques pas de notre frontière, dans le pittoresque château qui domine la ville de Neuchatel, existe un dépôt d'archives des plus intéressants pour notre province et qui n'a pourtant été jusqu'ici l'objet d'aucune exploration sérieuse de la part de nos historiens. C'est à peine si on lui a emprunté, pour les introduire dans notre histoire franc-comtoise, quelques textes ou quelques faits, et encore les a-t-on habituellement puisés, non pas dans les archives elles-mêmes, mais dans les Monuments de Neuchatel, utile publication que la Suisse doit à M. Matile, un des vétérans de sa littérature et le doyen des associés étrangers de l'Académie de Besaucon (1). Bien que M. Matile ait publié dans ses Monuments plusieurs centaines d'actes des xiiie et xive siècles intéressant plus ou moins la Franche-Comté, il n'a pas épuisé cette mine féconde dont j'ai pu apprécier l'importance dans une récente et minutieuse exploration. Je dois tout d'abord rendre hommage à la libéralité, je dirai plus, à la cordialité avec laquelle nos bons voisins neuchatelois ont facilité mes recherches, en m'ouvrant le plus largement possible l'accès de leurs dépôts publics; un semblable accueil m'a permis de rapporter tout

<sup>(1)</sup> Les monuments de Neuchatel, par M. le professeur MATILE, 2 vol. in-folio renfermant 817 chartes. Neuchatel. 1844-1848.

à la fois de Neuchatel les plus agréables souvenirs et la plus abondante moisson (1).

Les archives du canton ou de la principauté de Neuchatel, conservées de temps immémorial au vieux château des comtes dans des salles voûtées à portes de fer qui défient le feu non moins que l'humidité, comprennent, outre des séries modernes de valeur administrative, environ 22,000 documents anciens de réelle valeur historique. La clef de leur classement se trouve dans un excellent inventaire analytique dû à la patiente érudition du baron Jean-François de Chambrier, ancien chancelier de Neuchatel (xviii°-xix° siècles). Cet inventaire, développé en une quinzaine de volumes in-folio, est tellement parfait que sa lecture peut toujours éclairer, souvent suppléer les documents originaux eux-mêmes. Sur les 22,000 documents de ce dépôt, 1,500 environ appartiennent à la Comté; 900 d'entre eux remontent aux xiii° et xiv° siècles.

Une courte explication devient nécessaire pour justifier l'exil d'une pareille quantité de chartes comtoises. Dans les dépôts de Berne, de Porrentruy, de Lausanne, intéressants pour nous à étudier, on ne rencontre, à de rares exceptions près, que des correspondances politiques, des traités de paix, d'alliance, de neutralité échangés entre ces pays et notre province. Si on trouve en outre à Neuchatel une foule d'actes particuliers relatifs aux montagnes du Doubs, de Saint-Hippolyte à Pontarlier, de Pontarlier à Vuillafans, de Vuillafans à Vercel et Pierrefontaine, nous l'expliquerons en deux mots. En 1325, Jeanne, fille unique de Jean de Montfaucon et d'Agnès de Durnes, épousa le comte Louis de Neuchatel-sur-le-

<sup>(</sup>i) Je dois des remerciements tout spéciaux à M. Cornaz, président du conseil d'Etat, à M. le docteur Guillaume, chancelier, à mon excellent confrère M. L. Colomb, archiviste cantonal, qui m'ont donné les facilités les plus grandes pour étudier les riches archives de Neuchatel. J'ai trouvé le même accueil à la bibliothèque de la ville, dont l'éminent conservateur, M. James Bonhôté, a mis la plus aimable complaisance à m'aider et à me guider dans mes recherches. Je les prie d'agréer ici l'expression de ma vive gratitude.

Lac et lui porta en dot une parție notable des domaines de la maison de Montfaucon. C'est à cette date que remonte le transfert à Neuchatel d'une partie des archives de cette illustre race, sauvées par cette mesure de la destruction qui anéantit presque l'autre part.

Le document qui prime tous les autres dans cette précieuse collection, qu'avec un soin jaloux les vieux neuchatelois gardèrent longtemps sans en permettre l'accès à personne, c'est sans contredit le cartulaire original, ou plutôt l'un des cartulaires originaux de la maison de Montfaucon. Rédigé vers 1320, ce cartulaire avait été transcrit à deux exemplaires. L'un, sur vélin comptant 215 feuillets et 434(1) chartes, reposait encore, à la fin du xvin° siècle, dans les archives du prince d'Aremberg à Besançon, et fut copié à cette époque d'une manière souvent fautive, mais surtout incomplète, par les soins du conseiller Droz. L'autre, sur papier, comptant actuellement 115 feuillets et renfermant le texte complet de 446 documents dont les dates varient de 1204 à 1315, fit partie, depuis la première moitié du xive siècle, du trésor des chartes de Neuchatel. Ce dernier, seul survivant (croyonsnous) des deux cartulaires, devient, en présence des copies défectueuses de la collection Droz, un document de premier ordre. Il suffit, pour l'admettre, de savoir qu'il contient toute l'histoire des plateaux du Doubs de Goumois à Vuillafans, de

(1) Tel est du moins le chiffre des documents transcrits ou résumés dans les copies de la collection Droz.

Ajoutons, pour compléter la notice des deux cartulaires, que l'exemplaire sur vélin des archives du prince d'Aremberg (provenant de la maison de Chalon) était un in-folio de 18 pouces de haut, couvert en bois revêtu de peau, et que les pièces y étaient transcrites sans suite chronologique, mais dans le même ordre que dans l'exemplaire des archives de Neuchatel. Ce dernier, sur papier dont le filigrane est un taureau passant adextré, est un in-folio carré de 412 millimètres de haut sur 295 millimètres de large, cartonné à la moderne. Le folio 14 de l'ancien numérotage manque à ce manuscrit, le folio 1 est en un très mauvais état de conservation; mais grâce aux copies Droz, la restitution des quelques textes qui font défaut sera des plus facile en cas de publication intégrale du cartulaire de Montfaucon.

Besançon à Morteau, pendant le xm° siècle. On y trouve la liste, l'origine des fiefs que les Montfaucon possédaient dans tout le comté de Bourgogne, les concessions qu'ils obtinrent des souverains, des archevêques, enfin tout un corps diplomatique des plus importants pour l'étude des coutumes, des institutions, voire même de la langue. N'oublions pas de constater que, parallèlement au cartulaire, les originaux de cinquante chartes qui y sont transcrites viennent en éclairer la lecture et en faciliter la correction. Parmi ces chartes, cinq écrites en français de 1239 à 1249, méritent une mention toute particulière, car elles nous fournissent cinq des plus anciens textes romans-comtois que nous possédions.

J'ai pu rapatrier tout entier, par une transcription minutieuse, le cartulaire de Montfaucon, et je ne regrette pas les veilles qu'un pareil travail m'a imposées.

Pour faire suite à ce document hors ligne, les archives de Neuchatel gardent encore, de 1320 à 1340, une foule de pièces relatives, soit aux partages de la maison de Montfaucon, soit aux reprises de fief qu'Agnès de Durnes, femme de Jean de Montfaucon, belle-mère du comte de Neuchatel, recut après son veuvage. Ces reprises s'appliquent particulièrement aux terres de Durnes, Vuillafans, Vennes et Vercel. Dans cette série, je me bornerai à signaler d'une façon spéciale trois textes inédits utiles à publier. L'un est le partage des fiefs de Montfaucon entre Agnès de Durnes et ses beaux-frères le 4 novembre 1318; le second est un partage supplémentaire, fait en 1320, entre les mêmes contractants; le troisième, qui date de 1326, contient un dernier traité conclu entre Agnès de Durnes et sa fille Jeanne. Ces trois textes sont précieux, car ils résument en quelques pages la liste des fiefs qui dépendaient des quatre seigneuries énumérées tout à l'heure, et le relevé des gentilshommes qui suivaient la bannière des puissants sires de Montfaucon (1).

<sup>(1)</sup> Nº II-V du Choix de documents inédits.

Les documents de la fin du xive et du commencement du xve siècle abondent à Neuchatel, mais, moins curieux, sont particuliers aux quelques terres que les comtes de Neuchatel de la maison de Fribourg, conservèrent dans l'extrême frontière de nos montagnes, pour les transmettre, en 1458, à la maison de Hochberg-Rothelin. Beaucoup de pièces de procédure concernant les terres de Vennes et Vercel, la garde et les limites du prieuré de Morteau, n'ont qu'un intérêt purement local; il n'en est pas de même des deux documents suivants d'une nature vraiment originale, tout à fait égarés dans les archives neuchateloises.

Le premier est une absolution en bonne et due forme, accordée le 27 janvier 1430, pour tous ses méfaits, rapines, incendies, homicides, etc., à Thiébaut de Neuchatel-Comté par le cardinal Jourdain, évêque d'Albano, agissant au nom du Saint-Siége. Ce document, sous forme de lettre-close, fut, par une erreur de chancellerie, adresse non point à Neuchatel, diocèse de Besançon, mais à Neuchatel, diocèse de Lausanne; le comte de Neuchatel-sur-le-Lac, malgré l'erreur rendue évidente par le prénom de Thiébaud qu'il ne portait pas, reçut l'absolution et la garda, pensant en faire sans doute son profit personnel (1).

Le second est un compte détaillé de ce que coutèrent les obsèques d'Antoine de Vergy, seigneur de Champlitte, présidées le 24 octobre 1440 par Jean de Fribourg, comte de Neuchatel, son exécuteur testamentaire. On n'a pas idée du luxe homérique de ces pompeuses funérailles auxquelles assistèrent 21 prélats et leur suite, un clergé, une noblesse, un peuple innombrables. Tous ces hôtes engloutirent en quelques jours des vivres qui auraient pu nourrir une armée. Citons seulement quelques chiffres du menu consommé au retour de l'enterrement : 12 bœufs, 180 moutons, 28 veaux,

<sup>(1)</sup> Ce document du 27 janvier 1430, porte le cote A, 38, des Archives de Neuchatel.

120 porçs, 247 lapins, 914 poulets, 2,600 œufs, 30 queues de vin de Bourgogne. Le reste était à l'avenant, et la note des obsèques s'éleva au total respectable de 1,850 francs (1).

En approchant de la fin du xv° siècle, les quelques pièces qui ont trait à la Franche-Comté prennent un caractère historique de premier ordre. On connaît l'extrême rareté des documents comtois contemporains des guerres de Louis XI et de l'annexion momentanée de la Franche-Comté à la France, entraînée par la mort de Charles le Téméraire en 1477, bientôt brisée par la paix de Senlis en 1493.

Dans ces événements et ces guerres, la maison de Neuchatel-sur-le-Lac joua un double rôle assez étrange. D'un côté le vieux margrave Rodolphe de Hochberg restait dévoué à la cause de Bourgogne et à l'épouse de Maximilien. De l'autre son fils, le jeune marquis de Rothelin, Philippe de Hochberg, ancien écuyer du Téméraire, se ralliait pleinement à la France, lui livrait les places comme les défenseurs de notre province et recevait, dans le titre de maréchal de Bourgogne, la récompense de services suspects. On peut rapprocher utilement, d'un acte de 1480 conservé à la bibliothèque nationale de Paris (2) et par lequel Philippe s'engage

#### LETTRE DU MARÉCHAL DE BOURGOGNE:

Nous, Philippe de Hochberg, chevalier, seigneur de Baudeville, mareschal de Bourgongne, savoir faisons que le jourd'hui nous avons promis et juré et par ces présentes jurons et promectons au Roy Loys de France à présent régnant nostre souverain seigneur, sur noz foy et honneur et sur peine destre (rature?) déshonnoré, de bien et loyaument luy garder et faire garder envers et contre tous et toutes ceulx et celles qui pourront vivre et mourir, sans nul excepter, et mesmement contre le duc Maximilien d'Autriche et duchesse sa femme, la place et chastel

<sup>(1)</sup> O. nº 2. Signalé dans les Annales franc-comtoiscs, IV, 203.

<sup>(2)</sup> Cette pièce inédite mérite d'être recueillie et connue; on nous saura gré de la publier ici.

Philippe de Hochberg, maréchal de Bourgogne, jure fidélité à Louis XI, s'oblige à le servir contre tous, y compris Marie de Bourgogne, et à l'assister de son château de Joux, dés à présent réduit en son obéissance.

<sup>(28</sup> avril 1480.)

sur l'honneur à rester fidèle à Louis XI, une lettre dejà connue dans laquelle le vieux margrave jure à Marie de Bourgogne fidélité éternelle, gémit sur la conduite de son fils et le souhaite dans le plus sombre des cachots autrichiens (1). A côté de ces deux lettres caractéristiques s'en placent d'autres non moins curieuses. L'une, écrite en 1479 par un curé de Vercel, notifie au margrave Rodolphe les excès commis dans sa terre par la garnison allemande de Baume (2); d'autres, adressées au même personnage par le prieur de Morteau, Antoine de Roche, le tiennent au courant de la situation politique de la Franche-Comté, des résolutions prises en 1483 et 1484 aux Etats généraux assemblés à Salins (3). Citons encore une lettre de Philippe de Hochberg à son père (14 juillet 1484) qui peint assez bien les mœurs douteuses du maréchal, et une missive (7 avril 1484) du sénéchal de Toulouse Gaston du Lyon, célèbre déjà chez nous par une phrase historique sur le siège de Dole (4). Enfin, pour clore cette série, notons un document très important, la montre d'armes des gentilshommes du bailliage d'Amont passée en 1488, au nom de Charles VIII, roi de France, par Jean d'Achey, lieu-

de Jou estant à présent en son obéissance, et de jamais ne la bailler ne faire bailler ne tomber en autres mains que es mains du Roy, nostredit seigneur, ou de cellui qui lui plaira ordonner.

En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de nostre main et fait seeller du seel de noz armes, le xxviii jour d'avril l'an mil CCCC quatre-vingtz.

DE HOCHBERG.

(Original en parchemin, sceau plaqué sur papier.) Fonds français, ms. 15540, pièce 13. Bibliothèque nationale de Paris.

(2) Nº VII du Choix de documents.

(3) Ces deux lettres jettent un nouveau jour sur plusieurs sessions des Etats de Franche-Comté et en particulier sur le mode de convocation employé pour les réunir en 1483.

(4) .... Nous saurons, s'il plaît à Dieu, quels sont les mieux nourris.
(Août 1477.) — Voir Duronzier, Mémoires historiques sur-les guerres des xve-xve siècles, Resançon, 1833, p. 175-77. — Rougebier, Histoire de Franche-Comté, p. 387.

<sup>(1)</sup> V. Histoire de Neuchatel et Valangin, (par M. Fr. de Chambrier, Neuchatel 1840), p. 200. — Cote G, 16, nº 12, Archives de Neuchatel. Lettre de l'année 1478.

tenant du maréchal de Bourgogne. Cette montre est d'un grand intérêt, car elle offre le tableau de la noblesse d'une moitié de la province et témoigne de sa soumission définitive à la France, après une lutte mémorable où sa fidélité à ses souverains légitimes s'était héroïquement affirmée (1).

Pour les époques postérieures au xv° siècle, mentionnons de nombreuses correspondances échangées entre le gouvernement neuchatelois et les officiers du comté de Bourgogne, à propos de limites, de neutralité, de faits de guerre, notamment durant la trop fameuse guerre de Trente ans; une grande quantité de ces lettres concernent le château de Joux et son occupation aux xv1° et xv11° siècles.

Je ne pousserai pas plus loin ma rapide analyse, n'ayant pas la prétention, dans ce modeste aperçu, de rédiger un inventaire; du reste, une quinzaine de pièces inédites publiées à la suite de ce rapport lui serviront de justification et de supplément, et prouveront, par quelques exemples, l'importance réelle du dépôt de Neuchatel au point de vue franc-comtois.

On me permettra, en terminant, de signaler aussi un autre genre de monuments qui abondent à Neuchatel et comblent utilement les lacunes de nos dépôts publics français. Je veux parler des sceaux franc-comtois qui pendent en grand nombre aux chartes des Montfaucon et des Neuchatel. J'ai relevé la description ou le dessin de près de deux cents types inédits. Leur nomenclature complète grossirait cette notice d'une façon démesurée, aussi un choix d'une vingtaine de sceaux, décrits et figurés dans deux planches, suffira-t-il pour faire apprécier l'utile secours, qu'au point de vue des sceaux comme au point de vue des documents, l'histoire de Franche-Comté peut tirer des Archives cantonales de Neuchatel.

<sup>(1)</sup> Nº XII du Choix de documents.

## CHOIX DE DOCUMENTS INÉDITS

### CONCERNANT L'HISTOIRE DE FRANCHE-COMTÉ

EXTRAITS DES ARCHIVES CANTONALES DE NEUCHATEL (SUISSE).

(1277-1661.)

1. — Les prieur et prieure du monastère de Sauvement (Jura), ordre de Fontevrault, s'engagent à restituer, après décès d'Agnès de Neuchatel, religieuse du Sauvement, une rente de 12 livres estevenantes qui lui avait été assignée comme dot sur le péage de Val-Travers, par les soins de Jean, prévôt de Neuchatel, curateur du comte Rodolphe, de ce dernier et de sa mère Jordanne de la Sarraz.

(9 octobre 1292.)

Nos... prior... priorissa totusque conventus monialium de Salvamento, ordinis de [Fontevr]auz, notum facimus universis: quod cum nobiles viri Johannes prepositus ecclesie Novi Castri, Lausannensis dyocesis, curator Rodulphi domini ejusdem loci et Jordana domina predicti Novi Castri, Rodulphusque supradictus nobis assignavit duodecim libras stephaniensium censuales super pedagium suum de Valle Transversa, in fésto Omnium Sanctorum annuatim persolvendas, pro Agnete sorore predicti Rodulphi quam in sororem et monialem recepimus; nos predictis nobilibus promittimus fide nostra quod, quancito predicta Agnes viam universe carnis ingressa fuerit, dictas duodecim libras ultra non recipiemus nec amplius repetemus quia sic fuerunt nobis assignate. Sed volumus et concedimus quod dicte duodecim libre post obitum predicte Agnetis ad dictos nobiles et heredes suos libere revertantur.

In cujus rei testimonium nos predicti... prior et... priorissa sigilla nostra quibus communiter utimur presentibus litteris duximus apponenda. Datum anno Domini M° CC° nonagesimo secundo, die jovis post octavas beati Michaelis.

(Original sur parchemin scellé de deux sceaux. Arch. de Neuchatel, K. 7. nº 26).

U. — Partage de 151 fiefs de la maison de Montfaucon fait entre Jeanne de Montfaucon, Henri et Girard ses oncles, par les soins de quatre arbitres: Girard de Vaites chevalier, Jean de Vercel sire de lois, maître Guillaume de Mouthier-Hautepierre et Huot de Crosey,

(4 novembre 1318.)

#### LI PARTAIGES DES MENUZ FYEZ.

Nos Girars de Vaites chevaliers, Jehans de Vercex sires de loys chenoines de Besençon, maistre Guillaumes de Mostier Aute Pierre et Huauz de Croisey, establi à partir les fyez communs entre damoisele Jehanne de Monfaucon et Henri et Girart de Monfaucon ses oncles, façons savoir a touz : que nos avons fait partie et division des diz fyez contenuz en cest escrit en la fourme qui s'ensuit :

C'est assavoir que nos avons bailfié et délivré à la partie de la dite damoisele Jehanne les fyez ci après nommez :

Premièremant. Le fye es enfanz monseignour Villaume de Vercex;

- 2. Le fye Perrin au Seschalet;
- 3. Le fye au seignour de Naichins;
- 4. Le fye Jehan de la Fonteine;
- 5. Le fye Richart fil monseignour Jehan;
- 6. Le fye es enfanz au Moschat;
- 7. Le fye Jehan des Murs;
- 8. Le fye Huguenin de Chevigney;
- Le fye ès hoirs monseignour Henri de Vercex de ce qu'il hont à Vercex:
- 10. Le fye monseignour Jehan de Sancey;
- 11. Le fye Huguenin de Gouz:
- 12. Le fye Jehan de la Rune;
- 13. Le fye es hoirs monseignour Henri de Loray;
- 14. Le fye es hoirs au donzel de Guans;
- 15. Le fye es hoirs Fromont de Vennes;
- 16. Le fye es hoirs monseignour Roost de Cormondresche;
- 17. Le fye Girardat de Sancey;
- 18. Le fye Villemin de Vennes;
- 19. Le fye Jehan de Veler Saint Hilaire;
- 20. Le fye Richart de Lacey;
- 21. Le fye Jehan de la Fonteine qu'il tient a Roulans:
- 22. Le fye Renaut d'Athalans;
- 23. Le fye monseignour Gui de Granges;
- 24. Le fye es hoirs monseignour Jehan de Lile;
- 25. Le fye au Priat de Boclans:
- 26. Le fye Renaut au Lovat;
- 27. Le fye Villemin au Lovat:
- 28. Le fye Jaquat la Rusche;

- 29. Le fye Jehan de Naisev:
- 30. Le fye Othenin son cousin;
- 31. Le fye Othenin le Grant;
- 32. Le fye es hoirs Vienat Roussat;
- 33. Le fye Othenin fil au maire de Naisey;
- 34. Le fye Estevenin fil au Maignenat;
- 35. Le fye au Sourdel;
- 36. Le fye Jehan de Laviron;
- 37. Le fye au Bocu d'Osse;
- 38. Le fye Estevenin de Naisey fil Othenin:
- 39. Le fye au fil Bourquin de Courtaleri;
- 40. Le fye Bocart Dandon;
- 41. Le fye Huguenin de Cert:
- 42. Le [fye] Michelin de Voires;
- 43. Le fye Jehan de Villaffans chastelain d'Eschallens;
- 44. Le fye Odaut de Sancey;
- 45. Le fye au Vouc de Porreintru;
- 46. Le fye Villemin de Renédaule;
- 47. Le fye es hoirs Estevenin de Ranédale;
- 48. Le fye es hoirs Villemin de Renédale;
- Le fye monseignour Thiébaut de Roigemont et de ses partaigés de part Durnec;
- 50. Le fye monseignour Girart d'Arguel;
- 51. Le fye au seigneur de Corcondray;
- 52. Et le fye au seignour de Belignevile.

Item nos avons baillié et délivré à la partie des diz Henri et Girart de Monfaucon :

- 53. Le fye monseignour Pierre de Duyn;
- 54. Le fye Jaquat fil Girart de Guemoéin:
- 55. Le fye es hoirs Jaquo de Lutrey;
- 56. Le fye Bertholomey de Guemoein;
- 57. Le fye Jaquier fil Jehannin;
- 58. Le fye Pierre de Guemoein:
- 59. Le fye Pierre de Dallein;
- 60. Le fye Jaquat fil Villemat et Jehannin de Chavornay;
- 61. Le fye Voillermier Darnay;
- 62. Le fye Pierre fil Vienat de Chavornay,
- 63. Le fye Henri de Disy;
- 64. Le fye Niolx Gaichet;
- 65. Le fye es hoirs monseignour Amey de Valtravers;
- 66. Le fye es hoirs monseignour Guillaume de Valmercueil;
- 67. Le fye Girart fil Jordain;
- 68. Le fye Biatrison;
- 69. Le fye Voillermier Fonteine;
- 70. Le fye ès enfanz Jehan de Giez;

- 71. Le fye a l'Encupeil;
- 72. Le fye es enfanz son frère Clavey;
- 73. Le fye Jehan d'Yom;
- 74. Le fye au fil Villemin de Lassie;
- Le fye es hoirs monseignour Guillaume, monseignour Pierre de Treveler et lour nevour;
- 76. Le fye Perrin d'Yèvres;
- 77. Le fye Jehan fil Richart de Chalisueles;
- 78. Le fye ès enfanz monseignour Guillaume;
- 79. Le fye monseignour Jehan de Negreix;
- 80. Le fye monseignour Jehan de Chasseignat;
- 81. Le fye a la dame de Chastoillon;
- 82. Le fye a la dame de Faucigney;
- 83. Le fye Jehan de Tise;
- 84. Le fye es hoirs Villemin de Tise;
- 85. Le fye au menu de la Barre;
- 86. Le fye es hoirs monseignour Mile de Naisey;
- Le fye monseignour Jehan de Chevigney en la chastelenie de Monfaucon;
- 88. Le fye au Lovat de Boclans de ce d'Arcées et de Varre;
- 89. Le fye Villemin de Geine;
- 90. Le fye Gros Bois;
- 91. Le fye Richart son frere;
- 92. Le fye Huguenin lour frere;
- 93. Le fye Jehan de Chantrans de part sa fame:
- 94. Le fye monseignour Heude de Thoraise;
- 95. Le fye Tierry de saint Quentin;
- 96. Le fye Odin de Cromari;
- 97. Le fye Guiot de Geine;
- 98. Le fye Jehan de Sorans;
- 99. Le fye Odaut de la Roiche;
- 100. Le fye monseignour Hugue d'Ossans:
- 101. Le fye Perrin d'Ossans de ce de Bretigney et d'Ossans;
- 102. Le fye es hoirs Hernaut d'Ossans;
- 103. Le fye Perrin de Belmont;
- 104. Le fye Jehannat de Luigney;
- 105. Le fye Richardat de Bremondans;
- 106. Le fye ès enfanz son frere;
- 107. Le fye ès enfanz Othenin;
- 108. Le fye Jehan Quocute;
- 108 bis. Le fye es enfanz Hugues de Bremondans;
- 109. Le fye Jehan de Cervins;
- 110. Le fye Jaquat de Vennes;
- 111. Le fye Perrin Mucat;
- Le fye Perrin de Vercex fil monseignour flenri de ce qu'il ha fuers dou finaige de Vercex;

- 113. Le fye Villemin et Jehan fil Perrenin et es enfanz dame Agnex de Pierrefonteine;
- 114. Le fye Hugues de Naisey:
- 115. Le fye monseignour Jehan de Veler;
- 116. Le fye Villemin de Veler;
- 117. Le fye es hoirs monseignour Vautier de Gonce[n]s;
- 118. Le fye Perrin de Flaingeboiche;
- 119. Le fye Jehan de Renedale;
- 120. Le fye Estevenin Lorier;
- 121. Le fye au Seschaut de Besençon de ce de Dompré;
- 122. Le fye Odaut d'Acolans;
- 123. Le fye Marguerite d'Abone;
- 124. Le fye Villemin au Mejois;
- 125. Le fye es hoirs monseignour Hugue de Chastoillon;
- 126. Le fye ès hoirs Perrel d'Arc;
- 127. Le fye Henri d'Arc:
- 128. Le fye es hoirs de Nanz;
- 129. Le fie Jehan de Lox;
- 130. Le fye Villaume de Lox;
- 131. Le fye Henri dou Val d'Aon:
- 132. Le fye monseignour Amey de Montagu qui en tient à sa vie vint livrées de terre au pouys de Salins, qui doivent revenir après son décès a la dite damoisele Jehanne et es diz Henri et Girart en partaige à chascun pour le tiers.
- 133. Item le fye monseignour Jehan de Nanz;
- 134. Le fye monseignour Richart de Chastoillon
- 135. Le fye Jehannin de Vaillans;
- 136. Le fye Richart de Bolando;
- 137. Le fye Agnate de Lox;
- 138. Le fye dame Perraute de Ceys;
- 139. Le fye monseignour Guillaume Morraille;
- 140. Le fye Jehan Chapoy;
- 141. Le fye Girart de Ceys;
- 142. Le fye monseignour Symon de Merchainvile;
- 143. Le fye au seignour de Roigemont;
- 144. Le fye Thiébaut de Cusance;
- 145. Le fye Guillaume de Monjustin;
- 146. Le fye dou seignour de Monferrant;
- 147. Le fye monseignour Jehan d'Oiseler;
- 148. Le fye à la dame de Villesson;
- 149. Et le fye au seignour de Seveu;
- 150. Item le fye Villemin de Doub et le fye es hoirs Thiébaut de Goncens.

En tesmoignaige de la quel choze nos Girars de Vaites, Jehan de Vercex, maistre Guillaume et Huauz dessus nommé avons mis noz seels pendanz en ces lettres qui furent faites et donées le sambadi après la feste de touz sainz l'an de grâce corrant per mil CCC et dix et huit.

(Original sur parchemin scellé de 3 sceaux; un seul, celui de Jean de Vercel qui, d'après l'inventaire Chambrier, était orné d'un écu à 3 cotices, fait défaut. — Arch. de Neuchatel, T. 3, n° 26.)

III. — Henri et Girard de Montfaucon donnent leur plein consentement aux précédents partages, et autorisent les vassaux dont les fiefs sont attribués à Jeanne, leur nièce, à rendre hommage à Agnès de Durnes, sa mère et tutrice.

(4 novembre 1318.)

Nos Henris et Girars de Monfauçon frère, facons savoir à touz : que nos loons et agréions les partaiges des fyez qui estoient commun entre nos et damoisele Jehanne de Monfaucon nostre nièce, en la meniere qu'il sont contenu ès lettres es quex ces présentes sont annexées, mandanz et commandanz à touz les vassaux qui sont venu du partaige de nostre dite nièce : que il dès maintenant entroient en l'omaige de damoisele Agnex de Durnec nostre suer, mère et tuteresse de la dite damoisele Jehanne, en nom de la dite damoisele Jehanne nostre nièce, come avoière et tuterresse de lei et l'omaige fait à nostre dite suer en nom de nostre nièce, nos les quitons de ce qu'il poient estre tenu à nos pour raison de fye, sauf eschoite et sauf le droit de nostre rère fye.

En tesmoignaige de la quel chose, nos avons fait seeller ces lettres dou seel monseignour monseignour Henri de Bourgoigne, faites et donées le sambadi après la feste de tous sainz l'an mil CCC et diz et huit.

(Original sur parchemin scellé. Arch. de Neuchatel, T. 3, nº 26.)

IV. — Partage supplémentaire de 19 fiefs de la maison de Montfaucon réglé entre Henri et Girard de Montfaucon et Agnès de Durnes, mère et tutrice de Jeanne de Montfaucon, leur nièce.

(24 septembre 1320.)

Nos Henris et Girars de Monfaucon frère d'une part, et je Agnès de Durnay dame de Villaffans le nuef pour Jehannaute ma fille et en son nom d'autre part, façons savoir à touz : que nos des fyez ci-après nommez, qui estoient encour à partir entre nos, nos avons fait partie et division en la menière qui ensuit, c'est à savoir que nos li dit Henris et Girars avons pris et accepté pour les doues parties à nos appertenanz :

- 1. Le fye dou chastel nuef de Villaffans;
- 2. Le fye dame Marguerite de Blancmont nostre suer;
- 3. Le fye monseignour Guillaume d'Arguel;

- 4. Le fye de Coste Brune;
- 5. Le fye sire Jehan de Vercex;
- 6. Le fye dou seignour de Monmartin;
- 7. Le fye de Bomboillon;
- 8. Le fye dou Chasteler;
- 9. Le fye Guillaume de Vaites;
- 10. Le fye Adaute de Vercex;
- 11. Le fye es enfanz Clerembaut de Veler la Combe;
- Et le fye Huaut de Croisey de ce qu'il tient es chastelenies de Monfaucon et de Roulans et à Delui et à Ossans.

Ei je li dite Agnès en nom de ma dite fille et pour lei ai pris et accepté pour la tierce partie à lui appartenant les fyez ci après nommez c'est assavoir :

- 13. Le fye dou conte de la Roiche sauf le mariaige sa femme;
- 14. Le fye de Chastoillon sus Louhe;
- 15. Le fye Andrier de Roiches;
- 16. Le fye Jehan de Saint Martin et Hembert de Jour de ce de Goncens et des appertenances;
- 17. Le fye maistre Guillaume de Mostier Aute Pierre;
- 18. Le fye monseignour Girart de Vaites;
- 19. Et le fye Huaut de Croisey de ce qu'il ha à Vercex, à Loray et ou Vaul de Vennes ce qu'il y tenoit des seignours de Monfaucon et de ce qu'il ha à Naisey.

Des quex partaiges dessus nommez nos les dites parties nos tenons a bien paié chascuns pour le partaige qu'il ha accepté ensi comme dessus est dit. Et pour ce que ce soit plus ferme chose et plus creiable nos li dessus dit Henris et Agnès avons mis nos seelx pendenz en ces lettres faites et donées à Villaffans le viez, le mercredi devant la saint Michiel l'an de grâce mil CCC et vint. A ce furent présent messires Henris de Bourgoigne, ma dame de Chacins sa femme, messire Thiebauz de Varre, messire Huedes de Thoraise, messires Girars de Vaites, Gautier de Vianne, Gautiers de Varre, Jaquaz li Rusche, Perrins d'Ossans, Jehan de Naisey et plusieurs autres.

(Original sur parshemin scellé de deux sceaux sur cire verte. Arch. de Neuchatel, W. 3, nº 11.)

V. — Agnès de Durnes, dame de Vuillafans, veuve de Jean de Montfaucon, notifie le partage intervenu entre elle, sa fille et son gendre Louis de Neuchatel, et ordonne aux détenteurs des 32 fiefs attribués à ces derniers de leur rendre hommage et devoir de fief.

(9 juillet 1326.;

Je Agnès de Dulnay dame de Wuillaffens le nuef, feme cay en arriers Jeham de Monbéliar seignour de Montfalcon, fais savoir à touz celx qui verront et orront ces présentes lettres : que les fyez qui estoient commulx entre moy por roison de mon douhaire et entre Loys de Nuefchestel et damoisele Jehanne de Montfalcon ma fille sa feme por roison de l'erietaige de la dicte Jehanne ma fille, item et li diz Loys en nom de li et de la dicte Jehanne sa feme avons partiz et devisez entre nous. Au partaige du quel Loys et de la dicte Jeanne sa feme sont venuz li fyez ci après nommez c'est assavoir :

- 1. Li fyez Jeham de Viler S. Ylaire;
- 2. Li fyez Richart de Lacey;
- 3. Li fyez Jeham de la Fonteine en la chestelenie de Roulans;
- 4. Li fyez Renaut d'Atthalens;
- 5. Li fyez monseignour Gui de Granges;
- 6. Li fyez ès hoirs monseignour Jeham de Lile;
- 7. Li fyez au Priet de Boclans;
- 8. Li fyez Renaut le Lovet;
- 9. Li fyez Willemim le Lovet;
- 10. Li fyez Jaquet la Ruiche;
- 11. Li fyez Jeham de Nasey;
- 12. Li fyez Othenin son coisim;
- 13. Li fyez Otthenin le Grant;
- 14. Li fyez ès hoirs Vienet Rosset;
- 15. Li fyez Otthenin fil au maire de Nasey;
- 16. Li fyez Estevenin fil au Maignenet;
- 17. Li fyez au Sourdel;
- 18. Li fyez Jehan de Laviron;
- 19. Li fyez au Bocu d'Osse;
- 20. Li fyez Estevenin de Nasey fil Otthenin;
- 21. Li fyez Bourquar d'Adon;
- 22. Li fyez Huguenin de Cerc;
- 23. Li fyez Michelim de Voires;
- 24. Li fyez au Vouhel de Porrentruy;
- Li fyez monseignour Girar d'Arguel;
- 26. Li fyez au signour de Corcondray;
- 27. Li fyez au signour de Beleigne Vile;
- 28. Li fyez monseignour Girar de Vaites;
- Li fyez monseignour Thiébaut de Roigemont et de ses partaiges de part Durnay;
- 30. Li fyez de Chestoillon sor Louhe;
- 31. Li fyez des hoirs monseignour Andrey de Roiches;
- Et li fyez Jehan de saint Martim et Humbert de Jour de ce de Goncens et des appartenances.

Pour quoi je mans et comans per la tenour de ces lettres ès fyeztiers dessus nommez et à chescun de lour que il entroient en la foy et en l'omaige du dit Loys por roison et en nom de la dicte Jehanne sa feme ma fille, et du dit Loys en nom que dessus reproignent et les fyez des-

servent envers li en non que dessus selonc la nature des fyez et selonc ce que li fyez et la nature des fyez le requièrent.

En tesmoingnaige de la quel chose j'ai mis mon seel pendent en ces lettres faites et donées le jour du mecredi après la quinzaine de la feste de la Nativitey saint Jeham Baptiste l'am Nostre Signour mil trois cenz vint et six.

(Original sur parchemin, le sceau manque. Arch. de Neuchatel, N, nº 1.)

VI. — Jean de Nant, évêque de Paris, donne quittance des arrérages d'une rente de cinquante florins à Jean, comte de Fribourg et de Neuchatel.

(Morteau, 6 décembre 1425.)

Nous Jehan de Nant par la graice de Dieu, évesque de Nostre Dame de Paris et seigneur de Nant, faicons savoir à tous : que nous avons heu et receu de noble et puissant seigneur monsseigneur Jehan conte de Fribourg et de Nueschestelx per lez mains de Piere Juene de Morteaulx recepveur per ce temps, le pris et la some de cinquante florins de menoye corant à présent. Se en quitons ledit Jehan monsseignour, et toux autres ay quy quitance peu ou doit appertenir. Lesdiz L florins sunt pour le terme de la saint Andrey darièrement paisez. Cestez présente quitance sut faite et donnée a lieu de Morteaulx le jour de saint Nicolaux l'an mil IIIIe et vint et cinqt; tesmoing nostre seel pandant en cez présentes quittance saite et donnée l'an et le jour que dessus.

(Original en parchemin scellé en cire rouge d'un sceau de la chambre épiscopale (v. n° 15, pl. des sceaux). Arch. de Neuchatel, H. 8, n° 3.)

VII — Jean de Villers, curé de Vercel, dénonce au margrave Rodolphe de Hochberg, comte de Neuchatel, les désordres commis dans la terre de Vercel par la garnison allemande de Baume-les-Dames.

(Besançon, 10 janvier 1479.)

A MON TRES HAULT, HONNORÉ ET REDOUBTEZ SEIGNEUR, MONSIEUR LE MARQUIS DE ROTHELIN, CONTE DE NUEFCHESTEL ET S' DE VERCEL.

Mon très hault, honnoré et redoubtez seigneur, tant humblement comme je puis me recommand à vostre bonne grace, Et vous plaise savoir, mon très redoubtei seigneur, que les Alemens estant à Balme sont venuz de nuyt au lieu d'Avouldrey ou quel estes hault justicier, et illec ont prins et en menez prisonier mon nepveur Jehan de Villers et toutes ses bestes et la plus part de ses meubles, le quel est vostre bourgois par vous de vostre grace receu derrierement quant fustes à Vercel. Et pour y remédier ne scay ou alez se non à vostre ayde et mesmoire de laquelle très humblement je vous prie, requier et supplie

et que en ceste matière vous plaise faire ou mandez ausditz de Balme comme ledit mon inepveur est vostre bourgois et come il apert par vostre lectre seellé de vostre seel que desia leur a estée monstrée car j'aymeray mieulx que ayez le prouffit que de le perdre à ce moyen. Et en ce faisant, mon très hault, honnoré et redoubtez, je et les myens seront et demouront perpétuelment obligié à vous. Et aussi les biens ne sont point audit Jehan seullement mès a moy aussi que sur vostre terre de Vercel, par quoy aussi doivent estre assurez mes biens comme vostre subget quelque part qu'ilz soient. Si je prie à monseignour Jhesu Cript mon très hault, honnoré et redoubtez se, que vous accroisse voz haulx et nobles désirs. Escript à Besancon ce dimanche Xe jour l'an LXXVIII.

Mons' de Clairon n'est point icy mais est à Salins et pour ce ne vous escript riens car il n'en scet riens.

Vostre très humble serviteur et chapellain, Jehan de Villers, prestre, curé de Vercel.

(Original sur papier. Arch. de Neuchatel, F. 14, nº 18.)

▼III. — Lettre d'Antoine de Roche, prieur de Morteau, rendant compte à Rodolphe de Hochberg de la situation politique de la Franche-Comte et en particulier de la prochaine convocation des Etats d'Aval à Salins, de ceux d'Amont et de Dole à Besançon.

(Morteau, 19 novembre 1483.)

Mon très honnoré et redoubte seigneur, tant que je puis je me recommande à vostre bonne grace. Plaise vous scavoir que je receu au soyr voz lettres et que feusse désia aler devers vous se ne fust ce que j'avoye envoyer à Salins là ou j'estoye mandez aux estatz qu'ilz sont mandez audict Salins à demain et j'ay voulu scavoir la matière et ce que l'on quéroyt et m'a l'on envoyer le double du mandement du Roy lequel je vous envoye et le tout vehu suis délibéré de non y aler mais y envoyeray pour moy excuser quar auleuns de mes amys m'ont faict scavoir que l'on me veult baillier ceste charge pour aler devers le Roy ce que je ne quiers pas.

Je avoye envoyer Othenin Jeusne audict Salins qu'il revynt au soyr, et par luy m'ont mandez aulcungs de ceulx à quilz j'avoye escript que l'ung des officiers de la saulnerie revynt vendredi de la court du Roy et dyt des nouvelles que les Flamandz envoyent devers le Roy une ambassaulde en leurs noms, laquelle a esté détroussée, il ne dit point par quil.

Il dit aussi que l'on actendoyt de jour en jour à Tours l'ambassaulde de monseignour le duc Maximiliayn que venoyt et estoyt assez prez comme l'en disoyt. Ledit Othenin a sceu à Salins et aussi à Levyer par Anthoinne d'Usye que monseignour le mareschault est retournez de la court et est à Charrole où il faict bonne chiére. Je n'ay peu riens scavoir de monseignour le chancellier de France et croy qu'en pouhez avoir heu nouvelles par celluy qu'il est esté envoyer devers monseigneur de Cléron.

Les estatz du bailliaige d'Amont et de Dole sont mandez à lungdi prouchain à Besançon pour ceste maisme matière et me semble qu'ilz l'ont ung mandement du Roy semblable à celuy du bailliaige d'Aval quilz debvent estre demain assamblez à Salins. J'ay envoyer audit Besançon pour ce que l'on m'avoye aussi escript d'estre à Besançon lungdi prouchain pour les estatz. Et espère que deans vendredi mon homme retournera et me appourtera des nouvelles. Et sembbedi, se Dieu playt, je me tyreray devers vous.

Per le mandement du Roy l'on se apperçoyt bien que monseigneur de Bourbon, qu'il est connostable, entreprent et embrasse tout le gouvernement comme pourrez veoyr par ladicte coppie que je vous envoye. Et dyent aulcuns que il l'a faict aler le Roy à Blez (Blois) et le tyre de Tours pour le mieulx manyer avec ceulx quil l'a voulu avoir.

L'on voy bien aussi ou stile dudit mandement qu'il n'a point esté vehu ne passé par monseigneur le chancellier ne per la chancellerie, quar monsieur le chancellier ne veult point diviser des estatz pour mettre les ung à Besançon, les aultres à Salins, et eust esté le mandement en aultre forme et aultres termes.

Je ne puis encoires riens entendre ou faict de monseigneur le duc Maximiliayn au vray, ne aussi du costé de Flandres, ne aussi de faict de par dela. Et ne puis encoires scavoir ce que a esté faict aux Estatz de Ville Ancienne (Valenciennes) dernièrement tenuz.

Mon très honnoré et redoubté seigneur, je vous dyray le surplus sambbedi prouchain, se Dieu playt. Et suis adez prestz de faire ce qu'il vous plaira moy commander, au plaisir de Dieu qu'il vous doint l'entier accomplissement de voz nobles desirs.

Escript à Morteau le xixe jour de novembre. [1483.]

Vostre très humble orateur et serviteur, Anthoine de Roche, prieur de Morteau.

(Original papier, scellé d'un cachet aux armes du prieur. Arch. de - Neuchatel, N. 16, n° 11).

1X. — Lettre du sénéchal de Toulouse, Gaston du Lyon, au maréchal de Bourgogne, Philippe de Hochberg, pour lui donner des nouvelles de la Cour de France et le convier au sacre de Charles VIII.

(Amboise, 7 avril 1484.)

MONSIEUR MON AINSNÉ FILZ, MONSIEUR LE MARESCHAL DE BOURGONGNE.

Monsieur mon ainsné filz, je me recommande à vous tant de bon cueur que faire puis. Des nouvelles de par deça, je vous faiz savoir

par voz gens assez, et au regard de la gendarmerie vous en userez comme vous avez acouslumé en vostre quartier, et au regard de vostre pension vous verrez ce que l'on vous en a fait, et fault que vous preniez en patience jusques à ce que le Roy aye mieulx de quoy vous bien faire, car je vous asseure qu'il a grant vouloir et grant affection envers vous; et devez mectre en obly toutes choses qui vous pourroient avoir esté dictes et qui vous seront dictes jusques à ce que aiez parlé à lui; il vous envoye son ordre que est vous donnez à congnoistre qu'il ne vous a pas mys en obly ne ne veult mectre. Et au regard de moy, je ne suis pas le plus content de tout le monde. Il m'a prié et non pas commandé que je soye à son sacre, ce qu'il me desplaist beaucoup d'estre veu le long temps qu'il y a que je suis ycy, maiz puiz qu'il vient à sa requeste, je le feray affin de du touz veoir leur bonne voulenté. Monsieur mon ainsné filz, il me semble que vous vous devez faire gentil compaignon pour estre au sacre du roy, car il vous y cuide estre. Des autres nouvelles qui surviendront tousiours vous en advertiray, vous ainsain que plus que jamais me trouverez vostre et jusques ay mectre sac et quilles comme plus a plain je l'ay dit à vostre homme pour le vous dire. Je vous prie que par le premier qui yra devers monseigneur le marquiz que me recommandiez par cent<sup>M</sup>. foiz à sa bonne grace. — Prians Dieu, monsieur mon ainsné filz, qu'il vous donet ce que lui voulez demander. Escript à Amboise le vn' jour de avril [1484].

Je vous prie et oiéz le pourteur et vous en venez.

Le tout vostre père et serviteur, Gaston du Lyon.

(Original sur papier. Arch. de Neuchatel, A. 16, nº 14).

X. — Antoine de Roche rend comple à Rodolphe de Hochberg de la séance tenue récemment à Salins par les Etats de Franche-Comté.

(Morteau, 19 juin 1484.)

Mon très honnoré et redoubté sieur, très humblement me recommande à vostre bonne grace. Plaise vous scavoir que j'ay esté à Salins aux Estatz dont je revyns hyer. Et y a bien belle et grande compaignie et meismement grant noblesse. Et estoyent messieurs les nobles en abys, en chennes et en apparoir en aussi grant point que j'ay point vehu devant les guerres.

Mons' de Chestealguyon, monsieur de Neufchestel, monsieur de Vergey, messire Guillaume de Vergey, mons' de Gevrey, le bailly de Dijon qu'il estoye lieutenant de mons' le gouverneur et plusieurs aultres seigneurs du pays, ilz ont estez touz en grant apparoyr. Et y vynt mons, de Chestealguyon a compaignie de environ deux centz ou douze vingtz chevalx, entre lesquelx il avoye environ sept vingtz gentilz hommes, lesquelx estoyent tous armez de brigandines et de flancquards. Et mon-

dit seigneur de Chestealguyon estoyt pareillement armé. Et fut son lougiz en la grant salnerie en laquelle il tient aujourduy plus que le Roy.

Mons' de Neufchestel y vynt en son estat communi sans estre armé et sans grant apparoyr, mays tous les aultres estoyent le plus en poine qu'ilz povoyent.

La matière pour laquelle estoyent mandez les Estatz ne le quéroyt point que l'on li eust tant de gentz, quar ce n'estoyt que pour le rapport des ambassadeurs qu'ilz ont estez devers le Roy, et pour dire leur besoingnier et pour recouvrer l'argent que leur est dehu. Et a l'on de rechiefz ordonné de lever ou pays dix huit cent francs pour les mandemens et privileiges que sont à recouvrer. L'on a très bien parlé des maingeriez que se font ausdiz Estatz, mais néantmoyns elles ne cessent point du tout. Touteffoys l'on a mis meilleur ordre ou faict des estatz du pays que n'y avoit par avant. Je ne scay combien il durera.

Mons' de Chestealguyon s'est fort démonstré affectez au bien du pays et s'en est fort débatuz pour le bien du pays et contre les maingeries que l'on a accoustumé de faire.

J'ay heu nouvelles de Rome, et quoy que l'on aye dit et escript, nostre saint père le pape n'est point mort, mais est en bon point; bien est vray qu'il a esté malade.

J'espère de vous aler veoyr le plus tost que je pourray, se vous diray le surplus. Et pour le présent je m'en voye devers monseigneur de Toul pour l'appaisement et adreisse d'une matière qu'est en debast. Et après ce m'en iray devers vous per le plaisir de Dieu, qu'il par sa grace vous doint l'entier accomplissement de voz haulx et nobles désirs.

Escript à Morteau le xixe jour de juing [1484].

Vostre très humble orateur et serviteur, Anthoine de Roche, prieur de Morteau.

(Original sur papier. Arch. de Neuchatel, B. 16, no 9).

XI. — Philippe de Hochberg, maréchal de Bourgogne, écrit à Rodolphe son père, pour le prier de lui renvoyer sa femme retenue jusqu'alors à Neuchatel et lui annoncer son prochain retour en Bourgogne..

(Paris, 14 juillet 1484.)

A MON TREZ REDOUBTÉ SEIGNEUR ET PERE MONSEIGNEUR LE CONTE DE NEUFCHASTEL.

Monseigneur, je me recommande tousiours très humblement à vostre bonne grace. Il plait au Roy que je m'en retourne en Bourgongne pour donner ordre sur les gens d'armes dont j'ay la charge de cy en avant, qui est chose là ou journellement me fauldra vacquer, car autrement ilz feroient mille exoez qu'ilz tomberoient à ma charge, par quoy monseigneur, s'il estoit de vostre plaisir et y vous pleust de laisser venir ma femme, vous luy feriez ung grant avantaige.

Monseigneur, vous en ferez vostre bon plaisir, car si vous en avez affaire, j'en trouveray bien une autre en son lieu jusques à vostre bon plaisir, monseigneur. Comme désia vous ay escript, le Roy m'a depeschie mes besoingnes, si bien que je ne luy seroye plus que demander par raison et vous asseure que nous y aurons ung maistre Roy. Je vous en conteray plus au long, mais que j'aye donné ordre en Bourgongne, monseigneur, tousiours me povés mandés et commandés voz bons plaisirs pour les acomplir à l'aide de Nostre Seigneur qui, monseigneur, vous doint bonne vie et longue. Escript à Paris le ximie de juillet. [1484]

Vostre très humble et très obéissant filz, De Hochberg.

(Original sur papier. Arch. de Neuchatel, B. 16, nº 23).

XII. — Montres d'armes de la noblesse du bailliage d'Amont passées devant Jean d'Achey, commissaire délégué par Philippe de Hochberg, maréchal de Bourgogne.

(22-29 mars 1488.)

Relation des nobles gens d'église et autres qui sont tenuz de faire service au Roy nostre seigneur pour son arrière ban estans au bailliaige d'Amont en son conté de Bourgoigne, faicte par nous Jehan d'Aichey seigneur dudit lieu et de Vereul, conseillier chambellain dudit seigneur, commissaire ordonné en ceste partie par mandement et instructions à nous envoyés par hault et puissant seigneur monseigneur le marquis de Hocherg, mareschal de Bourgoigne, commis à ce par le Roy nostredit seigneur en ses pays de Bourgoigne.

# Et premièrement du sabmedi xxii• jour du mois de mars mil CCCC IIIIx et sept au lieu de Bames.

- 1. Noble seigneur Thiébault de Cusance, seigneur de Belvoir;
- 2. Estienne de Vuillaffans, s' de Say;
- 3. Claude et Charles de Montmartin, sro de Cugney;
- 4. Jehan Berchinet, escuier, et Adrien son cousin meindre;
- 5. Anthoine de Lugney de Landresse, escuier débile de verthut ;
- 6. Jehan de Viller de Laviron, ancien;
- 7. Evrard Jaquemart de Belvoir, escuier;
- Jehan et Thiebault de Romain, escuiers, frères communz en bien, anciens et led. Thiébault gouteux;
- Jaques de Vy, escuier, demorant à Rougemont, comparissant pour lui, et Jehan de Villers de Rougemont, escuier, son bestpère, communz en biens;

- 10. Lyenard d'Espenoy, esouier;
- 11. Jehan Peu de Trevillers, escuier, eaigié de IIII ans;
- 12. Pierre de S. Moris, escuier;
- 13. Pierre de Bressey de Rougemont, passionné de la goute;
- 14. Claude de Mossans, escuier;
- George de Crosey, escuier, excusé pour son ancien eaige et aussi pour ce qu'il a ung sien filz au service du Roy et est pouvre;
- 16. Guillemin Guillet de Clerevalx, tenant rentes en fied.

#### Chastillon.

- Guillaume Mochet, escuier, comparissant pour lui et Loys Mochet son nepveur, s' d'Avilley, meindre;
- 18. Pancras, bastart de Petitepierre, escuier;
- 19. Estienne de Valeroy, escuier, demorant à Chastillon le Duc;
- 20. Estienne et Jehan de Pierrefontainne de Bonnay, escuiers, frères;
- 21. Estienne d'Ayrol, escuier;
- 22. Guillaume de la Barre, escuier pouvre, excusé pour son ancien eaige et aussi pour ce qu'il a affirmé avoir ung filz au service du Roy;
- 23. Estienne d'Arnonville, demorant à la Barre, aussi pouvre;
- Jehan Guiot et messire Estienne de Thurey, prebetre, frères communz en biens.

# Vesoul, Montjustin, Jussey, Facoigney audit Vesoul le meroredi xxvi° dudit mois oudit an mil IIIIº IIII= et sept.

- Noble seigneur mons de Fontenoy, comparissant par Thiébault de la Jonchière, escuier, son chastellain;
- 26. Noble s' messire Pierre de Boffromont, chevalier, s' de Soye;
- 27. Noble s' messire Henry de Cycon, chevalier, s' de Rancenières;
- 28. Noble s' messire Guillaume de Cycon, chevalier, s' de Demongeville, et Jehan de Cycon son filz, comparissant, par Thiébault de Gevigney, son chastellain;
- 29. Noble seigneur messire Guy de Cycon, chevalier, s' de Gevigney;
- 30. Noble seigneur messire Guillaume de Saint Seigne, chevalier, s' de Teuroncourt, et Pierre de Sainseingne, s' de Rosière, son frère;
- 31. Noble seigneur messire Charles de Neufchastel, chevalier, s' de Chemilly:
- Messire Anthoine de Boffromont, chevalier de Jherusalem, comparissant pour Guy de Boffromont, s<sup>7</sup> de Sceth, son nepveur;
- 33. Noble s' messire Jaques de Montmartin, chevalier, s' de Loulans;
- 34. Messire Jaques de Darbonnay, chevalier, s' de Roche;
- 35. Messire George de Monstureul, chevalier, s' de Melisey;
- 36. Jehan de Ville, s' de Fontettes et de Saint Remy;
- 37. Pierre de Henacourt, s' de Chavirey;

- 38. Thiébault de la Jonchière, escuier;
- 39. Guillaume de Menours, ancien;
- 40. Estienne Valey;
- 41. Anthoinne, s' de Verchamps;
- 42. Symon de la Chambre;
- 43. Anthoinne de Lugrin;
- 44. Guillaume, bastart de Thuillière:
- 45. Pierre de Raincourt;
- 46. Pierre de Citel;
- 47. Pierre d'Ogicourt;
- 48. Girart de Gevigney, ancien;
- 49. Thiébault son filz;
- 50. Guillaume d'Avennes:
- 51. Girart de Cendrecourt;
- 52. Pierre de Monstireul:
- 53. Jehan Friant. s' de Vaulx;
- 54. Claude de Ponçon-Montfalcon;
- 55. Nicolas de Raincourt, ancien;
- 56. Claude Pillet, ancien;
- 57. Renauld de Boingne;
- 58. Guiot de Pointes.
- 59. Guiot de Saint-Martin:
- 60. Jehan de Saint-Martin;
- 61. Huguenin de Saint-Martin;
- 62. Richart de Breuville;
- 63. Pierre Virot:
- 64. François de la Villeneufve;
- 65. Guillaume de Vy, s' de Messey;
- 66. Erard de Vorbeville;
- 67. Guillemin de Falquestein, chastellain de Villersexel;
- 68. Jaquot de l'Estang;
- 69. Messire Simon de Ferrières, prebstre;
- 70. Hude, seigneur de Mailleroncourt;
- 71. Anthoinne de Charmoille:
- 72. Gabriel de Berrault;
- 73. Ogier de Berral;
- 74. Estienne de Chassey;
- Nicolas de Saint-Albin, pour les enffans de Chastillon-Guiete, meindres;
- 76. Huguenin de Mugnans;
- 77. Thomas de Grantmont;
- 78. Parceval de Grantmont;
- 79-80. Anthide de Grantmont, pupille, comparissant par Jaques, bastart de Grantmont;
- 81, Jehan Ribodon des Granges;
- 82. Jehan de Darbonnay;

- 83. Jaques de Ryenacourt;
- 84. Estienne d'Amance de Vavre;
- 85. Roland de Thon:
- 86. Guillaume Faveret de Chariey, feizen fied;
- Jehan d'Avenne, escuier;
- 88. Guillaume de la Villeneufve:
- 89. Charles d'Avanne;
- 90. Estienne de Voisey;
- 91. Guillaume de Cuve, Thiébault son frère communz en biens:
- 92. Jehan Guillaume de Chaulx;
- 93. Symon d'Angolevant;
- 94. Jehan de Mont-Saint-Ligier;
- 95. Jehan de Frostier;
- 96. Jehan de Courbessein, prevost de Facoigney:
- 97. Jehan des Potoz, pour lui et Pierre son frère:
- 98. Henry Moprey, ancien et sourt;
- 99. Anthoinne de Frostex;
- 100. Symon de Vesoul, s' de Frostier;
- 101. Henry Joffroy le jeusne, pour son père;
- 102. Guillaume Perceval:
- 103. Guiot Jaquelin;
- 104. Jehan Jaquelin:
- Guillaume de Gevigney, escuier, pour dame Marie de Rougemont, dame dudit lieu et de Grignon;
- Ledit Guillaume pour ly et Anthoinne de Vavre son nepveur et pour le filz Guillaume de la Tour;
- 107. Jehan de Vousey, s' du Mesgny, malaide;
- 108. ()udot et Nicolas de Mostellot, frères;
- 109. Symon de Lambrey, s' de Sorans, pour ly et ses frères;
- 110. Thiébault de Gevigney, escuier;
- 111. Jehan de Bamote, s' de Savigney;
- 112. Robert de Vorbevelle;
- 113. Pierre du Vergier, s' de Roulans;
- 114. Viennot Vincent de Fontenoy;
- 115. Estienne de Faletans, sr de Réalmont;
- 116. Jehan d'Alenjoye:
- 117. Girart, bastart de Greschault, rotier de guerre;
- 118. Jehan d'Avanne, escuier;
- Thiébault de Myon, pour ly, messires Philippe et Thiébaut de Myon, prebstres, et Jehanne de Myon;
- 120. Guillaume Aubertin, malaide;
- 121. Maistre Claude Pillet, conseillier du Roy, pour lui, Claude et Françoise de Boignon ses frère et seur, meindres;
- Ledit maistre Claude excuseur de Philibert Lavey, escuier, capitaine de Fougereulle-lez-Remyrement.

# Du sabmedi avant Pasques flories (29 mars) oudit an mil IIIIo IIII== et sept au lieu de Gray.

#### GRAY ET APREMONT.

- 123. Noble et puissant seigneur messire Guillame de Vergey, s' dudit lieu d'Autrey et de Champlite;
- 124. François de Ray. filz de noule s' messire Guillaume de Ray, chevalier, s' de Beljeu, comparissant pour ledit, son père excusé pour ce qu'il est détenu de malaidie;
- 125. Messire Jehan seigneur d'Oizeler, chevalier;
- 124. Guillaume de Mont-Saint-Ligier, chastellain de Ray, comparissant pour noble seigneur Marc, seigneur dudit Ray, lequel est soubz son capitaine monseigneur de Neufchastel;
- 127. Jaques Joffroy s' de Gonsans;
- 128. Jaques de Moncler;
- 129. Pierre de Moncler;
- 130, Helyon seigneur d'Igny;
- 131. Anthoine de Moncler;
- 132. Jehan de Citel:
- 133. Guiot de Lavoncourt:
- 134. Jaques de Romanges, pour lui et Jehan son frère;
- 135. Jaques de Marnay, pour ly et Jaques son frère;
- 136. Jehan de Sceth, demorant à Pin, pour lui et comme curateur de de Henry et Jehan de Sceth, ses nepveurs meindres:
- Jehan de Sceth, en son nom et ou nom de Guillaume son père, communz en biens;
- 138. Henry de Soielibarth;
- 139. Pierre de Bize;
- 140. Estienne de Bize:
- 141. Pierre de Coublans, pour et en nom de Guillaume son père;
- 142. Guillaume d'Andelost, tant en son nom comme pour ses ensfans;
- 143. Jehan de Vaultravers:
- 144. Thomas le Verrier;
- 145. Jehan de Belieu, pour ly et ses enffans;
- 146 Guillaume d'Andelo, comparissant pour Jehan de la Bame, conte de Montrivot, ayant mandemant espécial de lui;
- 147. Jehan Baron, chastellain de Fresne;
- 148. Jehan de Fresne;
- 149. Guillaume de Grantmont s' de Vezet;
- 150. Estienne d'Arbois, pour lui et Jehan son frère détenu de malaidie;
- 151. Huguenin Ferroux;
- 152. Lyon de Chardon;
- 153. Phelippe de Cul.
- 154. Pierre de Cul;

- 155. Claude de la Bame:
- 156. Guillaume de Boingne;
- 157. Anthoinne de Mont-Saint-Ligier;
- 158. Huguenin, bastart de Bamote;
- 159. Loys Perresson;
- 160. Jehan Martin d'Arangoute;
- 161. Girard Messey;
- 162. Jehan de Bamote:
- Loys de Vy, tant en son nom comme pour et en nom de damoiselle Jehanne de Vy, sa nyèce;
- 164. Girard de Moirey, rotier de guerre et n'a riens;
- Charles de Citel, pour et on nom de Nicolas et Jehan d'Amandres, absens du pays;
- 166. Guillaume de Masière;
- 167. Guillaume de Mailleroncourt:
- 198. Claude de Beljeu;
- 169. Guillaume d'Oizeler, s' de Villerchemin;
- 170. Jehan et Guillaume de Remilly, meindres, comparissant par Jehan de Remilly, leur oncle et curateur;
- 171. Oudot de Rigney;
- 172. Jehan Jaquemart;
- 173. Guillaume de Mailly sr de Chargey;
- 174. Jehan de Montaigney, demorant à Avennes;
- 175. Philibert et Guiot Laborryer, povres, meindres comparissant par Jehan Lombart, leur curateur;
- 176. Martin de Saint-Andoxe:
- 177. Nicolas de Bay:
- Monseigneur de Fontete, malaide, comparissant per Guillaume Chevalot, son chastellain;
- Jehan de Ferrières, aussi malaide, comparissant par ledit Guillaume, son excuseur;
- 180. Ledit Guillaume, en son nom;
- 181. Nicolas de Noidan:
- 182. Jehan d'Abonne:
- 182. Jehan Dandre alias Fontainne:
- 184. Thiébault Perrot.

Tous lesquelx seigneurs nobles et autres dessus nommez ont d'un mesme accort et vouloir fait responsce à nous ledict seigneur d'Aichey commissaire desusdit : quilz offrent faire service au Roy ainsin que tenuz y sont et quilz ont acostumez faire ou temps passé au vivant de feu le bon duc Phelippe, selon leurs chevances et facultez et exposer corps et biens sans y riens aspargner sans toutesvoye déroger aux franchises et priviléges dudit conté que le feu roy Loys et le Roy Charles au présent régnant leur ont promis garder et entretenir. Et n'entendent ces mots de ban et arrière ban contenuz es mandements royaulx et instructions de ceste assemblée, sans en avoir autre plus

ample déclaration. Pour ce se sont présentez en la qualité que dessus et ainsin qu'ilz ont acostumez d'ancienneté estre mandez.

Par mondict seigneur le commissaire, DE SENTROSSON.

(Original sur papier. Arch. de Neuchatel, N, nº 15).

XIII. — Charles VIII. roi de Fraace, autorise Philippe de Hochberg, seigneur de Vercel et Vennes, à faire relever les fourches patibulaires de Vennes, et mande au bailli de Dole de préter la main à cet acte.

(Moulins, 26 janvier 1490).

Charles par la grace de Dieu roy de France, au bailly de Dole ou a son lieutenant salut.

A la partie de nostre chier et amé cousin Philippes de Hochberg. conte de Neufchastel, seigneur de Rothelin, de Verceulx et de Vennes, nous a esté exposé : que à cause de sadicte terre et seigneurie de Vennes il a plusieurs beaulx droiz seigneuriaulx et entre autres tout droit de justice haulte, moyenne et basse, et pour l'exercice d'icelle tous officiers neccessaires, et avec ce audit lieu et seigneurie de Vennes de tout temps et ancienneté avoit acostume avoir fourches et signe patibulaire érigé et levé et jusques puis sept ou huit ans tant que par pourriture et viellesse lesdictes fourches et signe patibulaire sont cheutes et tumbées, lesquelles à ceste cause nostredit cousin exposant avoit et a entencion faire relever et redrecer de nouvel, mais il doubte que vous ou autres noz officiers en vostre bailliaige l'en voulsissiez ou vueillez en ce mectre ou donner destourbier ou empeschement, s'il n'avoit sur ce lettres et provision de nous, en nous humblement requérant icelles. Pourquoy nous ce considéré, voulans à nostredit cousin et autres noz vassaulx subvenir selon l'exigence des cas et les preserver en leurs droiz seigneuriaulx, vous mandons et pour ce que ladicte seigneurie de Vennes est assise en vostre bailliâge commectons par ces présentes que se appellé nostre procureur en vostre bailliage et autres qui pour ce seront à appeller, il vous appert que nostredit cousin exposant ait audit lieu et seigneurie de Vennes tout droit de justice haulte, moyenne et basse et officiers pour l'exercice d'icelle, que de tout temps et ancienneté y eust acostumé avoir fourches et signe patibulaire et que par viellessa elles soient cheutes et tumbées, vous oudit cas souffrez et parmectez à icelui nostre cousin exposant redrecer, relever et réédiffier lesdictes fourches et signe patibulaire ainsi que d'ancienneté elles estoient el avoient acostumé estre, et auquel par vous le voulons estre parmis et parmectons par ces présentes ou cas dessusdit, sans en ce lui faire mectre ou donner ne souffrir estre fait rien ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et à ce faire et souffrir controignez ou faites contraindre tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour

ce seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables. Et en cas de débat ou opposition faites et administrez aux parties icelles oyes raison et justice, car ainsi nous plaist il estre fait non obstant quelxconques lettres surreptices à ce contraires.

Donné à Moulins le xxvi jour de janvier l'an de grace mil CCCC quatre vings neuf, et de nostre règne le septiesme.

Par le Roy à la relacion du conseil, Menon.

(Original sur parchemin scellé du grand sceau de majesté sur cire blonde pendant à simple queue. Arch. de Neuchatel, X<sup>3</sup> n° 26).

XIV. — Les Gouverneurs de Besançon, en réponse à une lettre des officiers de Neuchatel demandant la remise d'un prisonnier fait au Val de Morteau, réclament l'extradition d'Antoine le Goux et de ses complices qui, réfugiés à Neuchatel, y avaient préparé la surprise de Besançon avortée le 21 juin 1575.

(Besançon, 30 juiu 1575).

Messieurs, nous avons par ce pourteur receu voz lettres du xxvnº du présent par lesquelles nous requièrez vous renvoyer ung nommé Jehan Lardin vostre bourgeois que l'on dit avoir esté prins ou Vaulx de Mortauld et depuis conduict prisonnier en ceste cité pour avoir esté serviteur du baron d'Aubonne, l'ung des chiefz et conducteurs de l'entreprinse faicte sur cested. cité. Pour auxquelles faire response, nous vous advertissons que si bien ledit Jehan Lardin auroit esté saisy aud. Vaulx de Mortauld, touteffois il ne nous a esté rendu et ne se treuve entre les prisonniers détenuz en ce lieu, que s'il se treuve avoir esté participant de ce malheureux complot, il ne doibt éviter la part qu'il pourra estre rencontré la pugnition dehue à ung tel forfait, lequel se retreuve si énorme estrange et pernicieux que tous princes potentats et républicques non seullement le doibvent porter à regret, mais se mettre au debvoir de par effect arrester et saisir tous ceulx qui auront faict la conjuration, assisté ou favorisé icelle comme que ce soit pour en faire la chastoy si exemplaire et que tous aultres soient retirez de telz maléfices. Nous avons plus grande occasion de ressentement pour estre véritablement advertis que toute la menée a esté faicte en vostre ville de Neufchastel par aulcuns de noz expulsez dont Anthoinne le Goux nostre originel a esté le principal autheur chefz et conducteur. Et a ce moien nous importe principalement de l'avoir, pour descouvrir le fond de la menée et nous asseurer contre ce que pourroit rester d'inconvénient. Pour raison de quoy advertis qu'il se seroit retiré soubz vostre district et jurisdiction, nous vous prions et requérons que pour ung si grand bien vous veullez promptement faire arrester et saisir ledit le Goux et tous aultres de noz fugitifz ses complices estans rière vous

et les nous envoyer seurement aux fins que dessus. En quoy vous ferez acte de bons voisins et tesmoingnerez par effect le regret et desplaisir que vous nous escrivez avoir d'une si grande trahison et lascheté et que contre vostre vouloir elle fera advenir, aultrement nous ne pourrons obmettre d'en faire plainte à Sa Majesté Impériale et au Saint Empire duquel l'on a voulu distraire ceste cité et la soubmettre à prince estrangier, et aultre part ou il conviendra.

A tant messieurs apres nous estre recommandez à vos bonnes graces prions Dieu qui vous doint voz désirs. De Besançon le dernier de juing 1575.

Les gouverneurs de la cité impériale de Besançon voz bons voisins amys,

HRNRY

(Original sur papier, scellé du petit sceau de la ville. Arch. de Neuchatel, N, 15, nº 15).

XV. — CHOIX DE SCEAUX FRANC-COMTOIS INEDITS tirés des archives de Neuchatel (Suisse).

(1277-1661).

# SCRAUX FÉODAUX.

# ETIENNE DE GONSANS, damoiseau.

25 août 1277. — Scrau rond, de 27 millimètres; lég. : entre deux flets.
 Ecu : une bande.

S. ST. DOMICELLI DE GOCANS.
(Sigillum Stephani domicelli de Gonçans).

(Arch. de Neuchatel. - T. 3, ne 25).

# MAHAUT DE CHAUSSIN, dame de Vuillafans.

2. Avril 1314. — Scrau ogival, haut de 57 millim., large de 37; lég.: entre deux grênetis.

Mahaut, debout sur un fond fretté et pointillé, vêtue d'une longue robe et d'un manteau, la tête coiffée d'une touaille, soutient deux écussons, à dextre : une bande vivrée (Chaussin), à senestre deux bars adossés (Montfaucon).

...MAHAVT. DAM......ET : DE VVIL.....
(A Seel Mahaut dame de Chaussin et de Vuillafans).

(Arch. de Neuchatel. — S, nº 25).

# AGNÈS DE DURNES, veuve de Jean de Montfaucon.

3. 3 avril 1316. - Schau rond, de 25 millim.; un filet.

Dans le contre d'un quadrilobe, une tête de femme coiffée d'une touaille; à sa droite et à sa gauche deux écus : à dextre un lion (Durnes) et à senestre deux bars (Montfaucon).

S A DNE MOTIS FARCONIS (S. Agnetis domine Montis Farconis).

(Arch. de Neuchatel. - O, nº 17).

#### HENRI DE BOURGOGNE.

4. \$ novembre 1318. — SCRAU rond, de 27 millim.; un filet.

Ecu : une aigle éployée (Bourgogne) surhaussée d'un casque et d'un timbre : une aigle éployée.

S MES...E , HENRI , DE . BOV.....E. (Seel Messire Henri de Bourgoigne).

(Arch. de Neuchatel. - T. 3, nº 26).

#### GIRARD DE VAITES, chevalier.

5. 4 novembre 1318. - Schau rond, de 20 millim.; lég. : entre deux filets.

Sur un fond semé d'étoiles un écu : trois quinteseuilles posées deux et une (Vaites).

. GIRARDI . DE . WAIT.. (Sigillum Girardi de Waites).

(Arch. de Neuchatel. - T. 3, nº 26).

# HENRI DE CHANTRANS, écuyer.

6. 13 octobre 1344. — Scrav rond, de 19 millim.; lég. : entre deux grénetis.

Ecu: trois chevrons (Chantrans) surhaussés d'un casque, timbre: une tête d'aigle.

S HENRI DE CHATRANS.

(Seel Henri de Chantrans).

(Arch. de Neuchatel. - E. 8, nº 24).

# JEAN DE VERCEL, écuyer.

7, 19 février 1348. - Schau rond, de 26 millim.; lég. : entre deux filets.

SEEL J DE VERCEL (Seel Jehan de Vercel).

(Arch. de Neuchatel. - K. 9, nº 14).

# JEAN D'ARCEY, écuyer.

8. 23 mai 4356. — Schau rond, de 24 millim.; un filet.

Ecu: un sautoir charge d'un lambel à 5 pendants; casque et timbre (incomplets).

..EHAN DAR... (Seel Jehan d'Arcey).

(Arch. de Neuchatel. - L. 3, nº 9).

# GUILLAUME DE GRANGES, seigneur de Lomont.

9. 20 avril 1371. — Schau rond, de 21 millim.; lég. : entre deux filets.

Ecu: trois poissons mis en fasce, casque et timbre (incomplet).

S G D GRANGE.

(Seel Guillaume de Granges).

(Arch. de Neuchatel. - U. 24, nº 6 et M. 7, nº 19).

# JEAN DE CUSANCE, chevalier.

10. 11 janvier 1413. - Schau rond, de 40 millim.; lég.: entre deux filets. '

Sur un fond orné de rinceaux un écu : une aigle éployée, casque avec cimier : une tête d'aigle entre deux vols.

S JEHA SIRE DE CVSACE ET DE BELVOIR. (Seel Jehan sire de Cusance et de Belvoir).

(Arch. de Neuchatel. - A. 8, nº 30).

## OTHENIN DE CLÉRON.

11. 14 novembre 1447. - Scrau rond, de 30 millim.; lég.: entre deux filets.

Ecu : une croix cantonnée de quatre croisettes recroisetées, casque avec cimier : deux vols.

S OTHENIN , D . CLERO :

(Seel Othenin de Cléron).

(Arch. de Neuchatel. - H. 8, nº 4).

SCEAUX ECCLÉSIASTIQUES.

# HUGUES DE GONSANS, chancine de Besançon.

19. 25 août 1277. — Scrau ogival, haut de 41 millim., large de 25 ; lég. : entre deux grènetis.

Hugues de Gonsans debout, vêtu d'une dalmatique, portant le mani-

pule, et tenant un livre entre ses deux mains. Le champ est semé à dextre de fleurs de lis, à senestre de châteaux de Castille.

# ★ 8 . HVGONIS DE GONCAS CAN . BISVNT (Sigillum Hugonis de Gonçans canonici Bisuntini).

(Arch. de Neuchatel. - T. 3, nº 25).

# Le prieur du SAUVEMENT, ordre de Fontevrault-

13. 9 octobre 1292. — Schau ogival, haut de 43 millim., large de 25; un grênetis.

Sous une arcade gothique, la Vierge assise tenant l'enfant Jésus; au dessous, sous un trilobe, le prieur agenouillé.

S PRIORIS D SALVAMETO. (Sigillum prioris de Salvamento).

(Arch. de Neuchatel. — K. 7, nº 26).

# ALEX, prieure du SAUVEMENT.

14. 9 octobre 1292. — Scrau ogival, haut de 42 millim., large de 25; lég.: entre deux filets.

Sur un chardon épanoui planté dans la gueule d'un dragon, deux oiseaux adossés.

S ALIDIS PORISSE. DE SALVAMTO. (Sigillum Alidis priorisse de Salvamento).

(Arch. de Neuchatel. — K. 7, nº 26)

#### JEAN DE NANT, évêque de Paris.

15. 6 décembre 1425. - Schau rond, de 38 millim.; lég. : entre deux filets.

Sous un dais gothique, la Vierge vue à mi-corps, tenant l'enfant Jésus; au-dessous, sous une arcade cintrée, un buste d'évêque crossé et mitré. A droite et à gauche deux écus surmontés d'une crosse : trois cotices (Nant).

S CAME.....

(Sigillum camere Joannis episcopi Parisiensis?).

(Arch. de Neuchatel. - H. 8, nº 3).

#### Cour de BAUME-LES-DAMES.

16. 5 mai 4349. — Scrau rond, de 45 millim.; lég.: entre deux grénetis.

Dans un cartouche quadrilobé et semé de fleurons, un écu : semé de France, brisé d'un lambel à 3 pendants, chaque pendant burelé de 7 pièces (armoiries de Philippe, comte de Poitiers et de Bourgogne, fils du roi de France).

# ★ SEEL DE LA CHASTELENIE DE BALME.

CONTRE-SCRAU rond, de 22 millim.; lég. : entre deux grènetis.

Même écu que sur le sceau, accosté de trois trèfles.

X CONTRE, SEEL. DE BALME.

(Arch. de Neuchatel. - K. 9, nº 22).

# Cour de VERCEL et VUILLAFANS.

17. 8 avril 1347. — Scras rond, de 38 millim.; lég. : entre deux grènetis.

Dans un cartouche à six lobes, trois cintrés, trois aigus, un écu : trois roses deux et une (Vergy).

. TRITOIR : D . VILLAF . LE NUEF : ET DE VCEX (★ Seel du territoire de Villafans le nuef et de Vercex).

(Arch. de Neuchatel. - X. 6, no.11).

# Cour du PARLEMENT de DOLE.

18. 45 juillet 1661. — Scrau rond, de 38 millim., bordure de filets; lég.: sur une banderole.

Ecu: un lion (Bourgogne-Comté).

COVR DE PARLEMENT A DOLE..

(Arch. de Neuchatel. - K. 15, no 8).

écu:





5. Agnès de Durnes, 1316.

2. Mahant de Chaussin, 1314.



9. Guillaume de Lomont 1360.

8. Jean d'Arcey 1356



11. Ottenin de Cléron, 1447.



1. Etienne de Gonsans 1277.



7. Jean de Vercel. 1347.



6 Henri de Chantrans 1344



5. Girard de Vaites 1318.

10. Jean de Cusance, 1413.



.

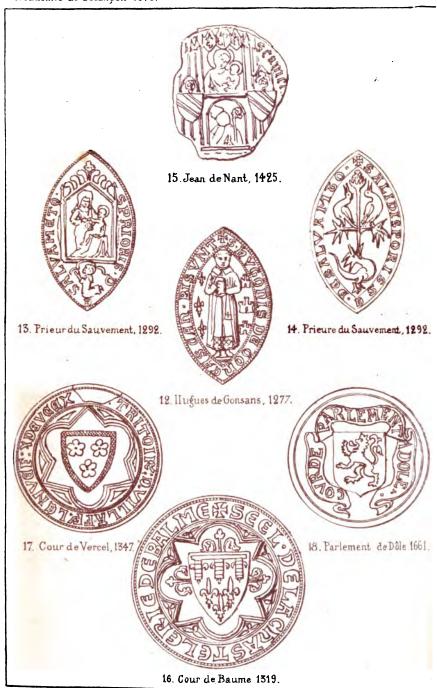

SCEAUX FRANC-COMTOIS DES ARCHIVES DE NEUCHATEL (SUISSE)



# TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX

CITÉS DANS LE CHOIX DE DOCUMENTS INÉDITS

(Nota. — Les noms de famille sont en caractères ordinaires, les noms de lieux en caractères italiques, le chiffre romain indique le n° des documents, le chiffre arabe le paragraphe où est cité le nom propre.

Accolans (Odat d'), rv. 122. Achey (Jean d'), x11. Allenjoie (Jean d'), xu, 116. Amance (Etienne d'), xir, 84. Amandre (Jean et Nicolas d'), xII, 165. Amboise, IX. Amont, viii, xii. Andelot (Guillaume d'), xir, 142. Angoulevent (Simon d'), xii, 93. Annegray (Jean d'), IV, 79. Aprèmont, x11. Arangoute, xII, 160. Arbois (Etienne et Jean d'), xii, Arc (Henri d'), IV, 127. Arcey (Jean d'), xv, 8. Arcier, IV. 88. Arguel (Girard d'), 11, 50: 1v, 25. Arguel (Guillaume d'), IV, 3. Arnonville (Etienne d'), x11, 23. Aroz (Etienne d'), x11, 21. Aubertin (Guillaume), x11, 120. Aubonne (le baron d'), xiv. Aubonne (Jean d'), xii, 182. Aubonne (Marguerite d'), IV, 123. Augicourt (Pierre d'), x11, 47. Autrey, x11, 123. Autriche (Maximilien d'), viii. Aval, viii. Avanne, xII, 174. Avanne (Charles d'), x11, 89. Avanne (Guillaume d'), x11, 50.

Avanne (Jean d'), x11, 87, 118.

Avilley, x11, 17.

Avoudrey, v11.

Baron (Jean), xii, 147, Barre (Guillaume de la), x11, 22. Bauffremont (Antoine de), xII, 32. Bauffremont (Guy de), x11, 32. Bauffremont (Pierre de), x11, 26. Baume, vii' xv, 16. Baume-Montrevel (Jean de la), xn, 146. Baume (Claude de la), xII, 155. Baumotte (Huguenin de), x11, 158. Baumotte (Jean de), xir, 111, 162. Bay (Nicolas de), xII, 177. Beaujeu (Claude de), xm. 168. Beaujeu (Jean de), xII, 145. Beaujeu, xII, 124. Belmont (Perrin de), IV, 103. Belvoir, xsi, 1, 7, xv, 10. Berchenet (Adrien), x11, 4. Berchenet (Jean), xII, 4. Berral (Gabriel et Ogier de), xn. 72, 73: Besançon, vii, viii; iv, 121; xiv, xv, 15. Biatrison, IV, 68. Bize (Etienne de), x11, 139. Bize (Pierre de), x11, 139. Blamont (Marguerite de), IV, 2. Bocart Dandon, II. 40: Y. 21. Boingne (Guillaume de), xrr, 156.

Boingne (Renaud de), xII, 57.

Bonnay, XII, 20.

Bouclans, II, 25.

Bougnon (Claude et François de), XII, 121.

Bourbévelle (Erard de), XII, 66.

Bourbévelle (Robert de), XII, 112.

Bourgogne (Henri de), III; IV; XV, 4.

Bremondans (Hugues de), IL, 108 bis

Bremondans (Richardot de), IV.

405.

Bressey (Pierre de), XII, 13.

Bretigney, IV, 101.

Breuville (Richard de), XII, 62.

Bulgnéville, IV, 52; V, 27.

Cendrecourt (Evrard de), x11, 51. Cerc (Huguenin de), 11, 41; v, 22. Chaleseules (Jean et Richard de), ıv, 77. Chambre (Simon de la), xII, 42. Champlitte, xII, 123. Chantrans (Jean de), w, 93. Chantrans (Henri de), xv, 6. Chapoy (Jean), IV, 139. Chardon (Léon de), xu, 152. Chargey, XII, 173. Chariez, xII, 186. Charmoille (Jean de) xII, 71. Charolles, viii. Chassey (Etienne de), x11, 74. Chassignet (Jean le), IV, 80. Chatelard (le), IV, 8. Chatelguyon (M. de), x. Chatillon-Guyotte, XII, 75. Chatillon le Duc, xn, 22. Chatillon sur Loue, IV, 14; V, 30. Chatillon (la dame de), IV, 81. Chatillon (Hugues de), IV, 125. Chatillon (Richard de), IV, 134. Chaussin (madame de), rv. Chaussin (Mahaut de), xv, 2. Chauvirey, xII, 37.

Chaux, xII, 92.

Vuillemot de), IV, 60. Chavornay (Pierre et Vienat de), IV. 62. Chemilly, XII, 34. Chevalot (Guillaume), xII, 178, 179, Chevigney (Charles de), viii, xii. Chevigney (Huguenin de), 11, 8. Chevigney (Jean de), IV, 87. Cicon (Henri de), x11, 27. Cicon (Jean de), xII, 28. Cicon (Guillaume de), x11, 28. Cicon (Guy de), xII, 29. Citey (Charles de), xII, 165. Citey (Jean de), xII, 135. Citey (Pierre de), xu, 46. Clavey, IV, 72. Cléron (Simon de), vii, viii. Cléron (Othenin de), xv, 11, Clerval, x11, 16. Corcondray (le seigneur de), IV. 51; v, 26. Cormondresche (Raoul de), n, 16. Côtebrune, IV, 4. Conflans (Pierre et Guillaume de). XII. 141. Courtelary (Bourquin de), II, 39. Cromary (Odin de), IV. 96. Crosev (Georges de), XII, 14. Crosey (Huot de), 11; 1v, 12, 19. Cult (Philippe et Pierre de), xu, 153, 154. Cusance (Thiébaud de), 1v, 144; XII. 1. Cusance (Jean de), xv, 10. Cuve (Guillaume et Thiébaud de), x11, 91.

Chavornay (Jacques, Jeannin et

Dandon (Bocari), II, 40.
Dandre (Jean), XII, 183.
Darbonnay (Jacques de), XII, 34.
Deluz, IV, 11.
Demangevelle, XII, 28.
Despotots (Jean et Pierre), XII, 97.
Dijon (le bailli de), X.

Disy (Henri de), IV, 63.

Dole (bailliage de), VIII, XIII.

Dole (Parlement de), XV, 18,

Domprel. IV, 121.

Doubs (Vuillemin de), IV, 150.

Durnes, II, 49.

Durnes (Agnès de), III, IV, V, XV, 3.

Duyn (Pierre de, IV, 53,

Echallans, 11, 43.
Encupeil (l'), 1v, 71.
Epenoy (Léonard d'), x11, 10.
Etalans (Renaud d'), 11, 22; v, 4.
Etang (Jaquot de l'), x11, 68.

Falkenstein (Guillemin de), x11, 67. Falletans (Etienne de), xII. 115. Faucigny (la dame de), IV, 82. Faucogney, xII et XII, 96. Favret (Guillaume), x11, 86. Ferrières (Jean de), xii, 179. Ferrières (Simon de), x11, 69. Ferroux (Huguenin), xII, 151. Flangebouche (Pierre de), IV, 118. Fontaine (Voillermier), IV, 69. Fontaine (Jean de la), 11, 4, 21; v, 3. Fontaine (Richard de la), 11, 4 Fontenoy (M. de), xn, 25. Fontette, x11, 36. Fontette (M. de), xII, 178. Fougerolles, xII, 122. Fresne, x11, 147. Fresne (Jean de), xII, 148. Friant (Jean), x11, 56. Fribourg (Jean de), vi. Frotey (Antoine de), xu, 99. Frotey (Jean de), xII, 95. Frotey, x11, 100.

Gaichet (Niolx), IV, 64.
Gennes (Guiot de), IV, 97.
Gennes (Vuillemin de), IV, 89.
Gevigney (Guillaume de), XII, 105.
Gevigney (Thiebaud de), XII, 28,
49, 110.
Gevrey (M. de), X.

Giez (Jean de), rv, 70. Gonsans, IV, 16; V, 32; XII, 127. Gonsans (Thiébaud de), IV, 150. Gonsans (Vautier de), IV, 117. Gonsans (Etienne de), xv. 1. Gonsans (Hugues de), xv, 12. Goumoëns (Barthélemy de), IV, 56. Goumoëns (Girard de), IV, 54 Goumoëns (Jacquet de), rv. 54. Goumoëns (Pierre dé), rv, 58. Goux (Huguenin de), 11, 11. Grachaux (Girard de), xu, 117. Grammont (Antide de), xu, 79. Grammont (Guillaume de), x11, 149. Grammont (Jacques de), xu, 79. Grammont (Perceval de), xII, 78. Grammont (Thomas de), x11, 77. Granges, x11, 81. Granges (Guy de), 11, 23; v, 5. Granges (Guillaume de), xv, 9. Grant (Othenin le), n, 31; v, 13. Grignon, xII, 105. Grosbois, IV, 90. Guillaume (Jean), x11, 92. Guillaume (Monseigneur), IV, 78 Guillet (Guillemin), xn, 16. Guiot (Jean), xm, 24. Guyans-Vennes (le donzel de), 11, 14.

Henacourt (Pierre de), xII, 37.
Henry, xIV.
Hochberg (Philippe de), IX, XI, XII,
XIII.
Hochberg (Rodolphe de), VII, VIII,
X, XI.
Hyevres (Perrin d'), IV, 76.

Igny (Hėlion d'), x11, 130. Ile (l'), V. Lile.

Jacquelin (Guiot), xII, 103. Jacquelin (Jean), XII, 104. Jacquier fils Jeannin, IV, 57. Jaquemard (Evrard), XII, 7. Jeune (Othenin), VIII. Jeune (Pierre), vi.
Jonchière (Thiébaud de la), xii,
25, 38.
Jouffroy (Henri), xii, 101.
Jouffroy (Jacques), xii, 127.
Jourdain (Girard fils), iv, 67.

Laborier (Guiot et Philibert), x11, 175.

Laissey (Richard de), 11, 20, v, 2. Laissey (Vuillemin de), 1v, 74. Lambrey (Simon de), x11, 109. Lardin (Jean), x1v.

Landresse, xII, 5. Lavey (Philibert), XII, 222.

Jussey, xII.

Laviron, x11, 6. Laviron (Jean de), 11, 36.

Lavoncourt (Guiot de), xII, 133. Leugney (Antoine de), XII, 5.

Leugney (Jean de), IV, 104. Levier, VIII.

Lile (Jean de), 11, 24; v. Lods (Agnès de), 1v, 137. Lods (Jean de), 1v, 129.

Lods (Vuillaume de), IV, 130. Lombart (Jean), XII, 175.

Lomont, xv, 9.
Loray, iv, 19.

Loray (Henri de), 11, 13. Lorier (Estevenin), 1v, 120. Lovat de Bouclans, 1v, 88.

Lovat (Renaud au), 11, 26; v, 8. Lovat (Vuillemin au), 11, 27; v, 9. Lutry (Jaquot de), 1v, 55.

Lyon (Gaston du), ix.

Magny (le), x11, 107. Maignenat (Estevenin), 11, 34; v,

16. Mailleroncourt (Eudes de), x11, 70. Mailleroncourt (Guillaume de), x11,

167.
Mailly (Guillaume de), x11, 173.
Maisières (Guillaume de), x11, 166.

Marchanville (Simon de), IV, 142.

Marnay (Jacques de), xII, 135. Martin (Jean), XII, 160.

Maussans (Claude de), xm, 14. Mégeois (Vuillemin au), rv, 124.

Melisey, xII, 35.
Menoux (Guillaume de), XII, 39.

Messey, xii, 65.

Messey (Girard), x11, 161. Moirey (Girard de), x11, 164.

Molprey (Henri de), xII, 98. Moncley (Antoine de), XII, 131.

Moncley (Jacques de), xII, 128. Moncley (Pierre de), XII, 129

Montagney (Jean de), x11, 174. Montagu (Amé de), 1v, 132. Montarlot (Oudet et Nicolas de),

xII, 108. Montboillon, IV, 7; xV. 3.

Montfaucon, IV, 87.
Montfaucon (Girard de), II, III, IV.

Montfaucon (Henri de), II, III, IV.

Montfaucon (Jean de), V.

Montfaucon (Jeanne de), II, III

Montfaucon (Jeanne de), II, III, IV, V.

Montferrand (le seigneur de), IV,

146
Montjustin, xII.

Montjustin (Guillaume de), IV, 145. Montmartin, IV, 6.

Montmartin (Jacques de), xn, 33.

Mont-Saint-Léger (Antoine de),
xn, 57.

Mont-Saint-Léger (Guillaume de), x11, 94. Mont-Saint-Léger (Jean de), x11,

126. Montureux (Georges de), xn, 35.

Montureux (Pierre de), xu, 52. Moraille (Guillaume), 1v, 139.

Morteau, vi, xiv.

Moschat (le), 11, 6.

Mouchet (Guillaume et Louis), x11,

17.
Mucat (Perrin), 1v. 111.

Munans (Huguenin de), x11, 76.

Murs (Jean des), 11, 7.

Myon (Jeanne, Philippe et Thiébaud de), xii, 119.

Naisey (Estevenin de), 11, 38; v, 20.
Naisey (Hugues de), 1v, 114.
Naisey (Jean de), 11, 29; 1v, v, 11.
Naisey (Mile de), 1v, 86.
Naisey (Othenin de), 11, 29, 38, v, 12, 20.
Naisey (Othenin, fils au maire de),

II, 33; v, 15.

Nant (Jean de), vI; IV, 133; XV, 15.

Nant (les hoirs de), IV, 128.

Neuchatel-Comté (M. de), X; XII, 126.

Neuchatel-Comté (Charles de), xII, 31.

Neuchatel sur le Lac (Agnès de), 1. Neuchatel sur le Lac (Jordanne de), 1.

Neuchatel sur le Lac (Louis de), v. Neuchatel sur le Lac (Rodolphe de), 1.

Neuchatel sur le Lac (le comte de), vi.

Noidans (Nicolas de), xII, 181.

Oiselay (Jean d'), 1v, 147; x11, 125. Oiselay (Guillaume d'), x11, 169. Orsans, 1v, 11 et 101. Orsans (Armand d'), 1v, 102. Orsans (Hugues d'), 1v, 100. Orsans (Perrin d'), 1v et 1v, 101. Osse (Bocu d'), 11, 37; v, 19.

Paris, vi, xv, 15.

Perceval (Guillaume), xii, 102.

Perrin au Seschalet, ii, 2.

Perret (Thiébaud), xii, 184.

Petitepierre (Pancras de), xii, 18.

Pierrefontaine (Agnès de), iv, 113.

Pierrefontaine (Etienne et Jean), xii, 20.

Pillet (Claude), xii, 56, 121.

Pointes (Guiot de), xii, 58.

Poncon-Montfalcon (Claude de) xII, 54. Porrentruy (le Vonel de), II, 45. v, 24. Priet de Bouclans, II, 25; v, 7.

Quocute (Jean), IV, 108.

Raincourt (Nicolas de), xxx, 55. Raincourt (Pierre de), xu, 45. Rancenières, XII, 27. Ray (François de), xII, 124. Ray (Guillaume de), x11, 124. Ray (Marc de), xu. 126. Reaumont, xu, 115. Remilly (Guillaume de), x13, 170. Remilly (Jean de), xII, 170. Renédale (Estevenin de), 11, 47. Renédale (Jean de), IV, 119. Renédale (Vuillemin de), 11, 46, 48. Ribodon (Jean), xII, 8. Rigney (Oudot de), xII, 171. Rieaucourt (Jacques de), xm, 83. Roche, xII, 34. Roche (André de), IV, 15. Roche (Antoine de), viu, x. Roche (Odat de la), rv, 99. Roche (le comte de la), rv, 13: v. 31. Romain (Jean et Thiébaud de), Romanges (Jacques et Jean de), xu, 134. Rosset (Viennot), v, 14. Rougemont, xII, 13. Rougemont Marie de), xu, 105, Rougemont (Thiébaud de), 11, 49; v, 29. Rougemont (le seigneur de), . IV, Roulans, 11, 21; 1v, 11; v, 3; x11, 113. Rune (Jean de la), u, 12.

Rusche (Jaquat la), 11, 28; 1v, v,

Ryenacourt. V. Rienacourt.

Saint-Andoche (Martin de), xII, Saint-Aubin (Nicolas de), xII, 75. Saint-Martin (Guiot de), x11, 59. Saint-Martin (Huguenin de), x11, Saint-Martin (Jean de), zv, 16; v, 32; x11, 60. Saint-Moris (Pierre de), x11, 12. Saint-Quentin (Thierry de), IV, 95. Saint-Remy, x11, 36. Saint-Seine (Guillaume de), x11, 30. · Saint-Seine (Pierre de), xII, 30. Salins, viii, x; iv, 132. Sancey (Girardat de), 11, 17. Sancey (Jean de), 11, 10. Sancey (Odat de), 11, 44. Sauvagney, XII, 111. Sauvement (le), 1,xv, 13, 14. Scey, xii 2. Scey (Girard de), IV, 141. Scey Guillaume de), x11, 137. Scey (Henri de), xII, 136. Scey (Jean de), xrr, 136. Scey (Perrote de), IV, 138. Scey-sur-Saone, x11, 32. Sentrosson (de), xu. Servin (Jean de). IV, 109. Sevent (le seigneur de), IV, 149. Sorans, x11, 109. Sorans (Jean de), IV, 98. Soulibarth (Horry de), x11, 138. Sourdel (le), II, 35; v, 17. Soye, x11, 26.

Thise (Jean de), IV, 83.

Thise (Vuillemin de), IV, 84.

Thon (Roland de), XII, 85.

Thoraise (Eudes de), IV et IV, 94.

Thuillières (Guillaume de), XII, 44.

Toul (M. de), X.

Tour (Guillaume de la), XII, 106.

Trévillers (Guillaume de), IV, 75.

Trévillers (Jehan le Put), XII, 11.

Vaire, 1v, 88. Vaire (Gautier de), Iv. Vaire (Thiébaud de), rv. Vaites (Girard de), 11; 1v et 1v, 18; v, 28; xv, 5. Vaites (Guillaume de), IV, 9. Vaivre, xII, 84. Vaivre (Antoine de), x11, 106. Valdahon (Henri de), IV, 131. Valeroy (Etienne de), xπ, 19. Valey (Etienne), xii, 40. Vaumarcus (Guillaume de), IV, 66. Vaus, xn, 53. Vauxiravers, 1. Vauxtravers (Amé de), ıv, 65. Vauxtravers (Jean de), x11, 143. Vellexon (la dame de), IV, 148. Vennes (val de), IV, 19; XIII. Vennes (Fromard de), 11, 15. Vennes (Jacquat de), IV, 110. Vennes (Vuillemin de), 11, 18. Vercel, IV, 19; VII; XIII; IV, 112; XV, Vercel (Henri de), 11, 9; IV, 112. Vercel (Jean de), 11; 1v, 5; xv, 7. Vercel (Odette de), IV, 10. Vercel (Perrin de), IV, 112. Vercel (Vuillaume de), 11, 2. Verchamps (Antoine de), x11, 41. Vergier (Pierre du), x11, 113. Vergy (M. de), x. Vergy (Guillaume de), x; xII, 123. Verrier (Thomas le), x11, 144. Vesoul, xII. Vesoul (Simon de), xn, 100. Vezet, xII, 149. Vienne (Gautier de), rv. Ville (Jean de), x11, 36. Villeneuve (François de la), x11, 64. Villeneuve (Guillaume de la), x11, 88. Villers (Jean de), vn.

Villers (Jean de), IV, 115; XII. 6

et 9.

Trévillers (Pierre de), 1v, 75.

Villers (Vuillemin de), IV, 116.

Villers-Chemin, XII, 169.

Villers la Combe (Clérembaud de), IV, 11.

Villers Saint-Hilaire (Jean de), II, 19.

Villersexel, XII, 67.

Virot (Pierre), XII, 63.

Voillans (Jeannin de), IV, 135.

Voires (Michelin de), II, 42; V, 28.

Voisey (Etienne de), XII, 90.

Voisey (Jean de), XII, 107.

Vuillafans le Neuf, IV, 1; v.

Vuillafans (Etienne de), XII, 2.

Vuillafans (Jean de), II, 43.

Vy (Guillaume de), XII, 65.

Vy (Jacques de), XII, 9.

Vy (Jeanne de), XII, 163.

Vy (Louis de), XII, 163.

Yom (Jehan d'), IV, 73.

.

# LISTE ACADÉMIQUE.

(31 décembre 1879.)

# Directeurs Académiciens-nés.

M<sup>sr</sup> l'Archevêque de Besançon.

M. le Général commandant le 7me corps d'armée.

M. le premier Président de la Cour d'appel.

M. le Préfet du département du Doubs.

#### Académicien-né.

M. le Maire de la ville de Besançon.

#### Académiciens honoraires.

# MM.

Besson (Mgr), évêque de Nîmes (30 août 1847).

BIAL, O \*, chef d'escadron en retraite (29 janvier 1865)

BIGANDET (M<sup>gr</sup>), vicaire apostolique en Birmanie (janvier 1853).

BLAVETTE, \*, ancien doyen de la Faculté des sciences de Besançon, à Nantes, rue Cambronne, 13 (janvier 1868).

Bonaparte (le prince Louis-Lucien), à Londres (janvier 1865).

Cardon de Sandrans (le baron), C ※, ancien préfet, à Paris, avenue de La Tour-Maubourg, 12 (27 janvier 1874).

Chotard, Henri, ¥, doyen de la Faculté des lettres, à Clermont (25 août 1873).

Conegliano (le duc de), \*, ancien député du Doubs, rue de Ponthieu, 62, à Paris (août 1865).

Coquand, ancien professeur de minéralogie et de géologie à la Faculté des sciences, à Marseille (janvier 1854).

- Delesse, \*, ingénieur en chef des mines, professeur à l'Ecole normale et à l'Ecole des mines, rue Madame, 37, à Paris (janvier 1848).
- Dév, directeur des Domaines, à Laon (janvier 1854).
- Drevss, Charles, recteur de l'Académie de Grenoble (27 janvier 1874).
- GERANDO (le baron DE), \*, ancien procureur général, boulevard Saint-Michel, 113, à Paris (août 1868).
- Gerard, Jules-Francisque, professeur à la Faculté des lettres de Nancy (25 août 1874).
- Konnprobst, \*, ancien ingénieur en chef des ponts et chaussées.
- Lissajous, O ≱, ancien recteur de l'Académie de Besançon (25 juin 1877).
- MATTY DE LATOUR, \*, ingénieur en chef en retraite, à Rennes (janvier 1867).
- MIGNARD, homme de lettres, à Dijon (août 1859).
- Mignor, Edouard, ※, commandant au 11<sup>me</sup> régiment de ligne, à Lyon (25 août 1875).
- Morelet, ancien notaire, rue Vaucanson, 4, à Grenoble (Isère) (janvier 1861).
- Parandier, O 禁, inspecteur général des ponts et chaussées, rue de Berry, 43, à Paris (février 1835).
- Perron, \*, secrétaire perpétuel honoraire, à Paris (août 1838).
- Person, \*, professeur de physique, ancien doyen de la Faculté des sciences, à Paris (24 août 1845).
- Reboul, ☀, doyen de la Faculté des sciences, à Marseille (25 août 1875).
- Rozière (E. de), O \*, sénateur, membre de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres) (27 juin 1878).
- SAINTE-AGATHE (Louis de), ¾, ancien adjoint, président du conseil d'administration de la Société des forges de Franche-Comté, rue d'Anvers, 1 (août 1868).

- SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Henri, \*, membre de l'Académie des sciences, inspecteur général des établissements météorologiques, rue du Vieux-Colombier, 8, à Paris (août 1845).
- SAUZAY, Jules, littérateur, rue Neuve, 5 (28 janvier 1867). SEGUIN, \*, ancien recteur (29 janvier 1872).
- Servaux, O \*, ancien sous-directeur au ministère de l'Instruction publique à Paris, boulevard Courcelles, 1 (27 juin 1878).
- Tourangin, GO ¾, ancien préfet du Doubs, à Menetou (Cher) (30 novembre 1848).

#### Académiciens titulaires ou résidants.

- MARNOTTE, architecte, membre correspondant de la commission d'antiquités de la Côte-d'Or, rue Moncey, 5 (24 août 1826), doyan de la Compagnie.
- Bretillot, Léon, &, ancien maire de Besançon, rue de la Préfecture, 21 (12 novembre 1836).
- JOBARD, O ※, président honoraire à la Cour d'appel, rue de la Préfecture, 10 (28 janvier 1836).
- CLERC, Edouard, \*, président honoraire à la Cour d'appel, rue Sainte-Anne, 7 (28 janvier 1837).
- VAULCHIER (marquis Louis de), rue Moncey, 9 (24 août 1837).
- TRIPARD, \* conseiller à la Cour d'appel, rue Saint-Vincent, 33 (24 août 1844).
- Blanc, C \*, ancien procureur général près la Cour d'appel, Grande-Rue, 129 (août 1850).
- Vuilleret, Just, juge au tribunal, rue St-Jean, 11 (24 août 1853), secrétaire perpétuel.
- Druhen aîné, \*, professeur à l'Ecole de médecine, Grande-Rue, 74 (janvier 1855).
- LAURENS, Paul, \*, membre correspondant de la Société de

- statistique de Marseille, rue de la Préfecture, 15 (24 août 1855).
- Terrier de Loray (marquis), membre du Conseil général du Doubs, Grande-Rue, 68 (24 août 1857), président annuel en 1879-1880.
- Sanderet de Valonne, \*, ancien directeur de l'Ecole de médecine, rue de la Préfecture, 4 (janvier 1862), vice-président en 1879-1880.
- Sucher (le chanoine), archiprêtre, curé de la basilique Saint-Jean, rue du Clos (21 janvier 1863).
- ORDINAIRE, O ♣, sous-directeur d'artillerie en retraite, ancien commissaire du Gouvernement près le conseil de guerre, Grande-Rue, 49 (22 août 1863).
- Castan, Auguste, 梁, bibliothécaire de la ville, correspondant de l'Institut, rue de la Préfecture, 4 (28 janvier 1864).
- VAULCHIER, Charles (comte de), ancien député du Doubs, rue Moncey, 9 (28 janvier 1867).
- Pioche, Louis (l'abbé), professeur au collége Saint-François-Xavier, rue des Bains-du-Pontot (28 janvier 1867).
- Baille, Edouard, peintre d'histoire, Grande-Rue, 67 (27 août 1867).
- ESTIGNARD, ancien député, membre du Conseil général du Doubs, rue du Clos, 25 (28 janvier 1868).
- LEBON, Eugène, docteur en médecine, Grande-Rue, 116 (28 janvier 1868).
- LABRUNE, Charles, docteur en médecine, rue des Chambrettes, 11 (28 août 1868).
- Sire, G., docteur ès-sciences, essayeur au bureau de la garantie, rue Neuve-Saint-Pierre, 16 (28 janvier 1870), trésorier de la Compagnie.
- Vernis, A., \*, ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Neuve, 26 (29 janvier 1872).
- GAUTHIER, Jules, archiviste du département, rue Neuve, 6 (29 janvier 1872), secrétaire-adjoint, archiviste.

- DE JANKOWITZ, propriétaire, rue Moncey, 9 (29 janvier 1872).

  MARQUISET, Léon, membre du Conseil général de la HauteSaône, rue Neuve, 28 (29 janvier 1872).
- DUCAT, Alfred, chevalier de l'ordre de St-Grégoire-le-Grand, architecte à Besançon, rue St-Pierre, 3 (24 août 1872).
- Berguer (l'abbé), missionnaire de la maison d'Ecole, près Besançon (24 août 1872).
- CARRAU, Ludovic, professeur de la Faculté des lettres, place Saint-Amour. 3 (25 août 1875).
- Tivier, Henri, doyen de la Faculté des lettres, rue du Chapitre, 9 (27 janvier 1876).

#### Associés résidants.

- HUART, Arthur, avocat général à la Cour d'appel, chevalier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, rue de la Préfecture, 13 (27 janvier 1876).
- PINGAUD, Léonce, professeur d'histoire à la Faculté des lettres, Grande-Rue, 74 (27 janvier 1876).
- MERCIER, Louis, horloger, rue Rivotte, 11 (27 janvier 1876). SAINT-GINEST, Etienne, architecte du département du Doubs, rue Granvelle, 28 (31 juillet 1877).
- SAINT-LOUP, Louis, professeur à la Faculté des sciences, rue Neuve, 9 (27 juin 1878).
- Mieusser, Pierre, conducteur des ponts et chaussées, rue Battant, 114 (27 juin 1878).
- Рі́ераре (Léonce de), ♣, capitaine d'état-major, attaché au 7° corps d'armée, rue du Clos, 31 (27 juin 1878).
- Soultrait (Georges Richard, comte DB), \*, trésorier-payeur général du Doubs, rue Neuve, 12 (29 juillet 1879).
- MEYNIER, Joseph, \*, médecin-major au 3 bataillon de chasseurs, rue Neuve, 17 (29 juillet 1879).

# Associés correspondants nés dans le ci-devant comté de Bourgogne (1)

- Hugo, Victor, O ♣, de l'Académie française, etc., à Paris (août 1827).
- MARMIER, Xavier, O \*, membre de l'Académie française, rue Saint-Thomas-d'Aquin, 1 (août 1839).
- RICHARD (l'abbé), ancien curé de Dambelin, correspondant du ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques, à Baume-les-Dames (août 1842).
- WEY, Francis, O ♣, ancien inspecteur général des archives départementales, rue Moncey, 16, à Paris (août 1845).
- CIRCOURT (le comte Albert DE), ancien conseiller d'Etat, rue de Milan, 17, à Paris (janvier 1846).
- Ronchaud (Louis de), secrétaire général des Beaux-Arts, rue Malesherbes, 38, à Paris (novembre 1848).
- BARTHÉLEMY DE BEAUREGARD (l'abbé J.), chanoine honoraire de Reims et de Périgueux, à Paris (janvier 1851).
- Vieille, Jules, O \*, recteur de l'Académie de Dijon (août 1853).
- Bergeret, docteur en médecine, membre du Conseil général du Jura, à Arbois (août 1856).
- Ретіт, J., statuaire, rue d'Enfer, 89, à Paris (août 1856).
- Grenier, Edouard, littérateur, à Baume-les-Dames (janvier 1858), rue des Beaux-Arts, 2, à Paris.
- Toubin, professeur au lycée d'Alger, (août 1859).
- Pasteur, C \*, membre de l'Institut (Académie des sciences), rue d'Ulm, 45, à Paris (janvier 1860).
- Gigoux, Jean, ★, peintre d'histoire, rue Châteaubriand, 17, à Paris (août 1861).
- GÉROME, ☀, peintre d'histoire, membre de l'Institut (Aca-

<sup>(1)</sup> Une délibération du 30 juin 1834 fixe à quarante le nombre des associés de cet ordre.

- démie des Beaux-Arts), rue de Bruxelles, 6, à Paris (août 1863).
- Brior, professeur à la Faculté des sciences, boulevard Saint-Michel, 46, à Paris (août 1865).
- JACQUENET (M<sup>gr</sup>), protonotaire apostolique, membre de l'Academie de Reims (janvier 1868).
- Brultey (l'abbé), curé de Saponcourt (Haute-Saône (août 1868).
- FLEURY-BERGIER, juge de paix, à Montbozon (Haute-Saône). MARCOU, de Salins (janvier 1870).
- Morey (l'abbé), curé de Baudoncourt (janvier 1872).
- Gréa (l'abbé), vicaire général du diocése de Saint-Claude (24 août 1872).
- Reverchon, \*\*, ancien député du Jura, directeur de la Compagnie des forges d'Audincourt (24 août 1872).
- HAUSER, \*\*, professeur de mathématiques au lycée Charlemagne, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 168, à Paris (24 août 1872).
- TOURNIER, Edouard, directeur-adjoint à l'Ecole pratique des hautes études, rue Servandoni, 6, à Paris (25 août 1873).
- Bouquer, Jean-Claude, professeur à la Faculté des sciences, rue Soufflot, 22, à Paris (25 août 1873).
- Beuvain de Beauséjour, Paul-Félix, curé de Luxeuil (Haute-Saône) (25 août 1875).
- Dumont, Albert, directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Instruction publique (25 août 1875).
- GAINET (l'abbé), curé de Cormantreuil (Marne), chanoine honoraire de Reims (25 août 1875).
- Perraud, Philippe, professeur de réthorique au lycée de Lons-le-Saunier (27 janvier 1876).
- BAILLE, Charles, ancien juge de paix à Poligny (Jura). (31 juillet 1877).
- VILLEQUEZ, professeur à la Faculté de droit de Dijon (31 juillet 1877).

- Prost, Bernard, archiviste du Jura, à Lons-le-Saunier (31 juillet 1877).
- GIACOMOTTI, peintre, à Paris, rue de Vaugirard, 39 (27 juin 1878).
- Garnier, Charles-Edouard, sous-chef aux Archives nationales, à Paris, rue Nollet, 1, passage Saint-Louis (Batignolles) (27 juin 1878).
- BECQUET, Just, sculpteur, à Paris, rue Denfert-Rochereau (27 juin 1878).
- Valfrey, Jules, \*, ancien sous-directeur au ministère des Affaires étrangères (29 juillet 1879).
- THURIET, Charles, juge de paix, à Baume-les-Dames (29 juillet 1879).

# Associés correspondants nés hors de la province de Franche-Comté.

- Pautet, Jules, sous-chef au ministère de l'Intérieur, à Paris (août 1842).
- Mallard, archéologue-dessinateur, à Saint-Germain-du-Bois (Saône-et-Loire) (août 1845).
- Braun, O \*, ancien président du Consistoire supérieur et du Directoire de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg en France, à Montbéliard (août 1849).
- QUICHERAT, Jules, O \*, directeur de l'Ecole nationale des Chartes, rue de Tournon, 16, à Paris (août 1857).
- Baudouin, 秦, inspecteur général de l'enseignement primaire, à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, 16 (janvier 1861).
- Junca, publiciste, à Paris (janvier 1865).
- Dalloz, Edouard, O \*, ancien président du Conseil général du Jura, rue Vanneau, 18 (août 1866).
- D'Arbois de Jubainville, \*, archiviste du département de l'Aube, correspondant de l'Institut, à Troyes (août 1867).

- Champin, \*, ancien sous-préfet, à Baume-les-Dames (janvier 1872).
- Leclerc, François, membre de l'Académie de Dijon, à Seurre (Côte-d'Or) (24 août 1872).
- BARTHÉLEMY (Edouard DE), membre du Comité des travaux historiques, rue de l'Université, 80, à Paris (25 août 1873).
- Beaune, Henri, ancien procureur général, à Lyon (27 janvier 1874).
- PIGEOTTE, Léon, avocat, à Troyes (Aube) (23 janvier 1874). De Meaux (le vicomte), ancien ministre de l'agriculture et du commerce, à Paris (23 janvier 1874).
- LE BRUN DALBANE, président de la Société académique de Troyes (Aube) (25 août 1874).
- DE BEAUREPAIRE, \*, archiviste du département de la Seine-Inférieure, correspondant de l'Institut, à Rouen (25 août 1875).
- Tuerey, Alexandre, archiviste aux Archives nationales (31 juillet 1877).
- GARNIER, Joseph, \*, archiviste de la Côte-d'Or, à Dijon (31 juillet 1877).
- REVILLOUT, Charles, professeur à la Faculté des lettres de Montpellier (29 juillet 1879).

# Associés étrangers (1).

# MM.

GACHARD, \*, directeur général des Archives de Belgique, à Bruxelles (mars 1841).

MATILE, historien, à New-York (Etats-Unis (mars 1841).

Menabrea, à Turin (août 1847).

REUME, major à l'état-major, à Bruxelles (août 1850).

Kohler, professeur au collége de Porrentruy (janvier 1855).

<sup>(1)</sup> Cette classe a été instituée par une délibération, du 11 mars 1841.

Cantu, César, historien, à Milan (janvier 1864).

Liagre, Jean-Baptiste-Joseph, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, à Bruxelles (25 août 1874).

De Rossi (le comte J.-B.), à Rome (27 juin 1878).

Gremaud (l'abbé), bibliothécaire cantonal, à Fribourg (juillet 1879).

# LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

# CORRESPONDANT AVEC L'ACADEMIE.

# FRANCE

Ain.

Société d'Emulation de l'Ain; Bourg.

Aisne.

Société académique de Laon.

Société académique des sciences, arts, belles-lettres, agriculture de Saint-Quentin.

Allier.

Société d'Emulation de l'Allier; Moulins.

Auhe.

Société académique de l'Aube; Troyes.

Ande

Commission archéologique de Narbonne.

Bouches-du-Rhône.

Académie d'Aix.

Académie de Marseille.

Société de statistique de Marseille.

Calvados.

Académie de Caen.

Société des antiquaires de Normandie, à Caen.

Société d'agriculture de Caen.

Société française d'archéologie; Caen,

Charente.

Société d'agriculture de la Charente; Angoulême.

#### Charente-Inférieure.

Société historique et scientifique de Saint-Jean-d'Angély. Société d'agriculture, belles-lettres et arts de Rochefort.

#### Côte-d'Or.

Académie de Dijon.

Société d'agriculture de la Côte-d'Or; Dijon.

Société d'archéologie, d'histoire et de littérature de Beaune (1879).

# Doubs.

Société d'agriculture du Doubs; Besançon. Société d'Emulation du Doubs; Besançon. Société d'Emulation de Montbéliard.

Société de médecine de Besançon.

#### Drôme.

Société d'archéologie de la Drôme; Valence.

#### Eure

Société des sciences, belles-lettres et arts de l'Eure; Evreux.

#### Eure-et-Loir.

Société d'agriculture d'Eure-et-Loir; Chartres.

# Finistère.

Société académique de Brest.

#### Gard.

Académie du Gard; Nîmes.

## Haute-Garonne.

Académie des Jeux-Floraux; Toulouse.

Académie de Toulouse.

Société d'archéologie du Midi de la France; Toulouse.

Société de médecine de Toulouse.

#### Gironde.

Académie de Bordeaux.

Société philomatique de Bordeaux.

# Hérault.

Société archéologique de Béziers.

# Indre-et-Loire.

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres d'Indreet-Loire; Tours.

Société médicale d'Indre-et-Loire; Tours.

Isère.

Académie Delphinale; Grenoble.

Jura

Société d'agriculture, sciences et arts de Poligny. Société d'Emulation du Jura; Lons-le-Saunier.

Loire.

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de la Loire; Saint-Etienne.

Haute-Loire.

Société académique du Puy.

Loire-Inférieure.

Société académique de Nantes.

Lot.

Société des études littéraires du Lot; Cahors.

Lozère.

Société d'agriculture de la Lozère; Mende.

Maine-et-Loire.

Société académique de Maine-et-Loire; Angers:

Manche.

Société d'agriculture et d'archéologie de la Manche; Saint-Lô.

Société des sciences naturelles de Cherbourg.

#### Marne.

Académie de Reims.

Société d'agriculture, sciences et arts de la Marne; Châlonssur-Marne.

Société des sciences et arts de Vitry-le-Français.

#### Meurthe.

Société des sciences, lettres et arts de Nancy. Académie de Stanislas; Nancy.

#### Meuse.

Société philomatique de Verdun.

#### Nord.

Société d'agriculture, sciences et arts du Nord; Douai. Société d'Emulation de Cambrai. Société des sciences, arts et agriculture de Lille.

#### Oise.

Société académique de l'Oise; Beauvais. Comité archéologique de Senlis.

#### Pas-de-Calais.

Académie d'Arras.

Société académique de Boulogne-sur-Mer.

Société d'agriculture de Boulogne-sur-Mer.

# Puy-de-Dôme.

Académie de Clermont-Ferrand.

# Haut-Rhin.

Société Belfortaine d'Emulation (1878).

# Rhône.

Académie de Lyon.

Société d'agriculture, histoire naturelle et arts de Lyon. Société littéraire de Lyon.

# Saône-et-Loire.

Académie de Mâcon.

Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône.

Société Eduenne; Autun (1879).

#### Savoie.

Société des sciences, lettres et arts de Savoie; Chambéry.

#### Haute-Saône.

Société d'agriculture et d'archéologie de la Haute-Saône; Vesoul.

#### Seine.

Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France; Paris.

Comité des travaux historiques et des sociétés savantes près le ministère de l'instruction publique.

Société de médecine légale; Paris.

Société philotechnique; Paris.

# Seine-et-Marne.

Société archéologique de Seine-et-Marne.

# Seine-et-Oise.

Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise; Versailles.

Société des sciences naturelles et de médecine de Seine-et-Oise; Versailles.

# Seine-Inférieure.

Académie de Rouen.

Société hâvraise d'Etudes diverses.

Commission des antiquités de la Seine-Inférieure:

#### Somme.

Académie d'Amiens,

Société des antiquaires de Picardie: Amiens.

Société Linnéenne du Nord de la France; Amiens.

#### Tarn.

Société littéraire et scientifique de Castres.

# Tarn-et-Garonne.

Société des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne; Montauban.

#### Var.

Société des sciences, belles-lettres et arts du Var; Toulon.

#### Vaucluse.

Société littéraire et scientifique d'Apt.

# Vosges.

Société d'Emulation des Vosges; Epinal.

#### ALSACE-LORRAINE.

Académie de Metz.

Société d'histoire naturelle de Metz.

#### BELGIQUE.

Académie royale de Bruxelles.

Société météorologique de Belgique, à Bruxelles.

# ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Académie américaine des sciences et arts; Boston. Académie des sciences naturelles de Philadelphie. Commission sanitaire des Etats-Unis; New-York. Institut Smithsonien; Washington.

#### ITALIE.

Académie royale des Lincei; Rome.

#### SUÈDE.

Université de Christiana.

Université de Lund.

#### SUISSE.

Société jurassienne d'Emulation de Porrentruy, canton de Berne,

Société d'histoire du canton de Neuchâtel; Neuchâtel (1879).

